Ac Mossa

NODE STORY

E LA RELAT

\* \*\*\*\*

SALL STANK

THE SAME

The search series

Property and

Section Commission

ENTERS MITTE

The second

# de la grève générale en Italie

LIRE PAGE 4



3,60 F

Algéria, 3 OA; Maroc. 3,50 dir.; Tunisis, 300 as.; Alle-magna, 1,60 DM; Autricha, 15 sch.; Belgique, 26 fr.; Carnada, 1,10 \$: Côte d'hoûre, 340 F CFA; Danemark, 6,50 Kr.; Espagna, 100 pest.; E-U., 95 a.; G.-B., 50 p.; Gréce, 55 dr.; Irlanda, 75 p.; Italie, 1 200 L; Liban, 350 P.; Libys, 0,350 DL; Luxembourg, 27 f.; Korvéga, 8,00 kr.; Pays-Bas, 1,75 ft.; Portugel, 80 esc.; Sénégal, 325 F CFA; Suède, 7,75 kr.; Subsa, 1,40 f.; Yougodavie, 65 d. Tarif des sepagnaments pagna 29

Tarif des abonnements page 29 5. RUE DES ITALIENS 75427 PARIS CEDEX 09 Tèlex MONDPAR 650572 F C.C.P. 4207 - 23 PARIS Tél. : 248-72-23

### BULLETIN DU JOUR

### Le renforcement du Fonds monétaire

Depuis que les plus gros pays débiteurs du tiers-monde et du monde socialiste (Mexique, Argentine, Brésil, Pologne, Yougoslavie) sont en état de cessation de paiements et qu'il est aver qu'ils ne pourront, dans les mois et les années à venir, continuer à naver les seuls intérêts de naer à payer les seuls intérêts de leurs dettes respectives — le remboursement du principal est différé de trois ou quatre ans par partition de recevoir de nou-difere de nois ou dantes aux par difere de nois ou dantes aux par difere de nois ou dantes aux par veaux crédits, les gouvernements des pays riches et les institutions financières internationales ont un seul et grand objectif : convaincre à tout prix, de gré et parfois de force, les banques prétenses de poursuivre leurs opérations, même si la liste des créances doutenses inscrites à leurs bilans s'allonge tous les

C'est dans ce contexte d'inquiétude partagée qu'il convient d'accaeillir l'accord conclu, mardi à Paris, par la session mimardi à Paris, par la session mi-nistérielle du groupe des Dix — Etats-Unis, R.F.A., France, Grande-Bretagne, Italie, Belgi-que, Pays-Bas, Suède, Canada et Japon, — à laquelle partici-pait aussi le gouverneur de la Banque mationale suisse. Les Dix, qui vont bientôt devenir ouze grâce à la prochaine adhéonze grâce à la prochaîne adhésion aux Accords généraux d'emprunts (A.G.B.) de la Confederation helvétique, out mis en place la première pièce du dispositif qui dolt apparter au Fonds monéfaire entre 30 et 40 milliards de dollars de ressontces nouvelles en devises convertibles (les seules qui soien utilisables).

A cet effet, les pays signa-taires des A.G.B. s'engagent à prêter en cas d'urgence - ce sera à eux d'en décider — au Fonds monétaire quelque 19 milliards de dollars, soit deux fois et demie plus que la somme actuellement prévue. Les ressources qu'il se sera ainsi procurées au trux do marché, le F.M.I. s'en servira pour consen-tir de nouveaux crédits aux pays qui en normient au pressant besoin du fait de leur déséquilibre de halance des paiements (les candidats risquent de ne pas enquer). L'Arabie Saoudite qui doit prochainement déblo-quer une troisième tranche de 4 milliards de dollars en faveur do F.M.L. fontairait encore une contribution « parallèle » aux A.G.B. Sans être admis au sein de ce chib de pays industrialisés, le royanne serait régulièrement tent au contant des négociations qui s'y déroulent et des informations qui s'y échangent.

Quant à la deutrême pièce du dispositif, elle consistera dans un accroissement de l'ordre de 45 à 50 %, semble-t-il, des quotes parts (contributions na-tionales) du F.M.L que décidera, laisse entendre le communiqué officiel publié mardi, le comité intérimaire, dont la réunion aura hen avec deux mois d'avance. les 10 et 11 février à Washing-

A première rue, les sommes mises en jeu paraissent encore bien modestes an vae du quasiéphisement des ressources dont dispose encore le Fonds et de l'ampieur des déficits à combler. Le seul Mexique n'a-t-il pas de-mandé on rééchelomement, en clair un moratoire, pour ses prochaines échéances, qui s'élèvent à 20 milliards de dollars, soit plus de la moitié de ce que le F.M.L sa recesoir en ressources nouvelles, mais, en ce qui concerne les A.G.B., conditionciles? Les institutions internationales ne sont pas faites pour empècher une faillite générali-sée. Comme Fa dit M. Jacques Delors, qui présidait la réunion, il s'agit de redonner « configuet à un système bancaire international, sévèrement éprouvé.

(Lire nus informations page 32.)

# Washington réaffirme la «détermination» de l'OTAN face aux mises en garde de M. Andrei Gromyko

M. Gromyko quitte Bonn ce mercredi 19 janvier pour Berlin-Est, après une visite de quatre jours en R.F.A. Outre les dirigeants du gouvernement, le ministre soviétique des affaires étrangères a eu un entre-tien avec M. Willy Brandt, président du S.P.D., qu'accompagnait M. Egon Bahr.

A Washington, le parte-parole du département d'État a déclaré que les mises en garde lancées à Bonn par M. Gromyko « n'auront aucun effet sur la détermination » de l'OTAN de déployer les susées eurostratégiques si un accord sur leur limitation n'intervient pas d'ici à la fin 1983. M. Weinberger, secrétaire américain à la défense, a confirmé, mardi, à son collègue français, M. Hernu, que les Étots-Unis entendaient bien ne pas prendre en compte les forces françaises dans les négociations américano-soviétiques de Genève sur les euro-

A Paris, on estime, dans les milieux autorisés, que les propos temus mardi à Bonn par le ministre soviétique ne comportent rien de nouveau par rapport à ce qui evait été déjà dit à Moscou. On rappelle que la France refuse catégoriquement que sa force de dissuasion soit comptabilisée au cours des négociations de Genève.

# La nouveauté du SS-20

de M. Gromyko à Bonn relancent le débat sur les euromissiles, deux personnalités s'exprimant ruccessivement à Paris, devant la presse, le mardi 18 janvier, out apporté d'utiles précisions tant sur l'analyse que l'on fait à Paris et à Bonn de la situation créée par le SS-20 soviéti-que que sur les perspectives des négociations de Genève.

La première est M. Loshar Ruehl, ancien journaliste et expert des problèmes militaires, actuellement secrétaire d'Etat à la défense dans le gouvernement de M. Kohl à Bonn après avoir été le porte-perole du chancelier Schmidt. Le second est M. Jacques Huntzinger, secrétaire national du P.S. français, chargé des relations internationales.

Qu'est-ce que le SS-20, ce missile mobile à trois têtes nucléaires déployé par les Soviétiques contre l'Europe et l'Asie à partir de 1976-1977, a changé par rapport à la situation amérieure?

A cette première question, que posait ici même M. Gabriel Robin (le Monde du 18 janvier), M. Ruehl et M. Huntzinger répondent, de manière très convergente, que cela a changé beaucoup de choses. Cet engin, a précisé M. Ruelh au cours d'un exposé très charpenté devant la presse diplomatique, ne permet a queune comparaison opérationnelle » avec ses devanciers, les SS-4 et les SS-5 mis en place à la fin des années 50.

Ces derniers étaient fixes, bien visibles, très vulnérables; leur précision très faible ne leur permettait de viser que les villes européennes ; comme de longues heures étaient nécessaires pour leur mise à feu, leur emploi n'était concevable que pour un tir groupé et massif, car bles dès le départ du premier.

Le regard de PIERRE

MENDÈS-FRANCE

sur les événements

et les perspectives

pour l'avenir.

Gaumont

Columbia 0

Un document

indispensable!

de la V<sup>ème</sup> République

A l'heure où les propositions de En fait, les spécialistes occiden-M. Andropov, puis les déclarations taux avaient conclu que les SS-4 et les SS-5 ne pouvaient être utilisés séparément du reste de l'arsenal soviétique, c'est-à-dire des missiles intercontinentaux et des bombar-

diers de l'armée rouge. MICHEL TATU. (Lire la suite page 3.)

# L'échec de la formation dispensée aux enseignants est le problème-clé de l'école

nous déclare M. Legrand auteur du rapport sur les collèges

Auteur du rapport « Pour un collège démocratique » (le Monde du 7 janvier), M. Louis Legrand développe dans l'entretien qu'il nous a accordé ses idées et ses jugements sur l'école et la société. Pour lui, le problème-clé est la formation des enseignants. Il revient aussi sur son rapport dans lequel il suggère que les élèves soient répartis en ensembles bétérogènes qui pourraient être divisés, selon les disciplines, en groupes de niveau ou en groupes à effectif réduit pour les travaux d'atelier et de laboratoire. Les horaires consacrés aux enseignements artistiques, polytechniques et à l'éducation physique seraient augmentés sans surcharger l'emploi du temps des élèves.

M. Legrand propose aussi de redéfinir la fonction des enseignants par la création de tuteurs (aide intellectuelle et affective apportée à un petit groupe d'élèves) et d'équipes pédagogiques.

Vos propositions - pour un » collège démocratique » ont, pour l'instant, suscité, globalement, plus de réactions favorables que de controverses. En êtes-vous surpris et comment l'expliquez-vous?

- Javoue que je suis un peu surpris. Moins cependant que je ne l'au-rais été au début de ma mission. Au départ, je la considérais comme impossible et je me suis aperçu ensuite qu'il y avait une maturation des esprits assez générale. Je pense que le collège unique né de la réforme Haby, qui a mis tous les élèves dans

les mêmes classes, a été salutaire dans la mesure où il a montré ce qui n'était pass possible. Il y a parmi les élèves une disparité de niveau san-tastique. C'est un sait classique, je ne cesse de répéter que ce n'est pas nouveau. Je regrette que l'écolé élémentaire n'ait pas amélioré ses per-formances, mais il faut reconnaître qu'elle ne les a pas détériorées, encore que s'amorce une baisse des performances en lecture.

> Propos recueillis par CATHERINE ARDITTI.

(Lire la suite page 10.)

### • Le conflit à « l'Union » de Reims : durcissement après la prise de contrôle de la C.G.T.

(Lire page 20 l'article de notre envoyé spécial MICHEL CASTAING.)

### L'avenir des réseaux câblés

(Lire pages 21 à 24 notre supplément spécial et l'article de M. GEORGES FILLIOUD, ministre de la communication.)

# Deux années de reaganisme

1. - La « révolution » embourbée

De notre correspondant

ROBERT SOLÉ

Washington. - La bible des fonctionnaires américains s'appelle le Federal register. C'est là que sont consignées toutes les réglementations administratives nationales. En 1980, cet annuaire comprenait 87 011 pages. Il n'en a plus que 58 493. La Maison Blanche jubile. Elle y voit la preuve tangible que la « Reagan Revolution » est à l'œuvre.

**VIENT DE PARAITRE** 

EN VIDEOCASSETTE

PIERRE MENDES-FRANCE

Une république... Un regard...

PRIX PROMOTION EN VENTE DANS TOUS LES VIDEO-CLUBS .

Une révolution ? Vu les résultats obtenus dans les différents domaines, le mot paraît excessif.

Mais il est indéniable que Washington a count un changement profond de priorités. M. Reagan a voult casser une évolution qui durait depuis

les années 30. D'une part, des dépenses sociales croissantes, soutenues par des impôts de plus en plus lourds. D'autre part, une intervention grandissante du pouvoir fédéral dans la vie économique et sociale, sous forme de réglementations de plus en plus précises. Les Etats-Unis restaient officiellement le royaume de la libre entreprise. En réalité, îls s'approchaient progressivement d'une démocratie européenne classi-

que, avec une administration centrale puissante et une redistribution partielle des revenus. La • Reagan Revolution » s'est présentée, à la fois comme une restauration des « principes améri-cains » (libérer l'initiative individuelle) et comme une remise en ordre (équilibrer les comptes nationaux). Mettant dans le même sac tous ses prédécesseurs depuis Roosevelt, le nouveau président affirmait réduire la taille et le rôle du pouvoir fédéral, donc ses dépenses et ses recertes. Seule exception: les crédits

militaires, car il s'agissait de « ren-

dre l'Amérique grande à nouveau », plus forte et plus respectée dans le

M. Reagan est arrivé à Washington avec des promesses précises : équilibrer le budget fédéral à partir de 1984, alléger de 30 % les impôts sur le revenu, réduire sensiblement le nombre des sonctionnaires, supprimer toutes les réglementations inutiles ou nocives, rattraper - sinon dépasser - l'U.R.S.S. dans plu-sieurs domaines militaires. Tout cela devait s'accompagner d'une « ère de prospérité ., avec une inflation très

Le bilan de deux années de reaganisme est difficile à établir exacte-

récession commencée en juillet 1981. Si les « reaganomics » ont contribué à faire naître et durer la récession, celle-ci a incontestablement entravé et déforiné le programme présidentiel. Un programme qui ne devait se heurter, en revanche, qu'à une faible opposition au Congrès : M. Reagan a obtenu des élus l'essentiel de ce qu'il réclamait. Grace à sa capacité de persuasion, à ses convictions et au désarroi total de ses adversaires démocrates, qui semblaient n'avoir aucune alter-

native à proposer. (Lire la suite page 7.)

# La controverse sur les chiffres du chômage

Au lendemain de la publica-tion des chiffres du chômage de décembre 1982, le Canard enchaîné du 19 janvier accuse le gouvernement de « tricher avec les statistiques » et d'« effa-cer » au total 284 000 chômeurs. M. Jean Le Garrec. ministre de l'emploi, s'est refusé à tout commentaire.

### Contestés et contestables

Publier dans une période où l'activité économique est particulière-ment dépressive des résultats qui font apparaître un relatif reflux du chômage suscite un évident scepti-cisme. Faut-il pour autant crier à la

La gauche est bien placée - elle ne s'est pas privée de les dénoncer lorsqu'elle était dans l'opposition pour savoir qu'avant une échéance électorale un gouvernement est tenté de se livrer à des manipulations des chilfres du chomage. Avant M. Le Garrec, MM. Beullac et Mattéoli ont encouru pareilles cri-

Dans ce contexte, l'article du Canard enchainé est un pavé dans la mare. One ses accusations scient vraies ou lausses, le ministre de l'emploi commet une erreur politi-que en ne répondant pas lui-même à

Si le comptage des « oubliés » ou « effacés » du chômage auquel s'est livré le Canard enchainé — 284 000 au total - est difficilement vérifiable à l'heure actuelle, il reste que plusieurs questions sérieuses sont mises en évidence par cet hebdoma-

En premier lieu, M. Pierrre Mauroy a-t-il adressé en décembre 1981 une directive aux préfets demandant de comptabiliser des jeunes comme demandeurs de formation - et non d'emploi? A Matignon on n'en conserve aucun souvenir et au minis-tère de l'emploi on dément une telle

MICHEL NOBLECOURT. (Lire la suite page 30.)

### *AU JOUR LE JOUR* Coefficient

Truquage et traficotoge sont, c'est bien connu, les deux mamelles des statistiques. Truqués, les chiffres du chômage?
Manipulée, la baisse proclamée
il y a deux jours? Le Canard
enchaîné l'affirme.
Ce ne serait pas nouveau. Il y
a des années que l'on procède
méthodiquement à la - toi-

methodiquement à la - toi-lette - des chiffres. Ce qui compte, si l'on peut dire, c'est l'évolution relative d'un tru-quage à l'autre. Mais il faudrait préciser, cha-que mois gour être hannéte

que mois, pour être honnête, que les chiffres publiés doivent être affectés d'un coefficient d'incertitude, laissé à l'imagination de chacun.

**BRUNO FRAPPAT.** 

## DEUX ACCORDS SUR LE CINÉMA ET SUR LE LIVRE

# La culture de Paris à Alger

et l'Algérie : tel est le constat qu'a fait M. Jack Lang avant de rentrer à Paris le mardi 18 janvier, au terme d'une visite officielle de deux jours à laquelle les Algériens ont donné une signification politique manifeste en entourant le ministre de la culture d'égards exceptionnels et en lui ménageant des entretiens, non seulement avec son homologue, mais aussi avec le premier ministre, le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'information, particuliè-rement soucieux de la création d'un espace audiovisuel méditerra-

Les nombreuses et diverses amitiés que compte M. Lang en Algérie ont contribué à ce succès. L'ne bonne partie du gouvernement assistait à un déjeuner offert en son honneur lundi, ainsi que et aussi des perment, car il se mele aux effets de la sonnalités des arts et des lettres,

 Un nouveau départ : dans les dont le romancier Kateb Yacine, relations culturelles entre la France qu'on disait pourtant en semiqu'on disait pourtant en semi-disgrace dans son pays.

Les déclarations du ministre français sur les droits des travailleurs émigrés - à l'existence intellectuelle et culturelle - et les promesses qu'il a faites à ce sujet ont été particuliérement bien accueillies.

Tout en rappelant, non sans raison, que, grace a l'effort de scolarisation généralisée, plus d'Algériens parlent français maintenant qu'il y a vingt ans. M. Lang a souligné · le droit pour chacun de conserver son identité -. C'est en raison de - convictions voisines - et du sentiment d'appartenance à une mêmecommunauté d'intérêts de part et d'autre de la Méditerranée que deux accords importants ont été conclus pendant cette visite.

JEAN DE LA GUÉRIVIÈRE.

(Lire la suite page 28.)



なのかでは開発等

entry of SE

AT PARDESSA

1. 10 1920 1. S. C. P. L. W. O. S. C.



# Démocratie

Montesquieu reconnaîtrait-il son enfant dans la démocratie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui? Philippe de Latour relève qu'il manquait à sa description des trois pouvoirs l'intuition de l'existence d'un quatrième, celui des associations et des syndicats qui, faute d'être institutionnalisé. a poussé dans la démesure. Yves Cannac, dont Pierre Drouin analyse un ouvrage qui vient de paraître, oppose deux formes de démocratie : l'hégémonique et la civile, laquelle a sa préférence. et où le pouvoir est au service de la société et non l'inverse. Daniel Amson se demande si le moment ne serait pas venu de supprimer le poste de premier ministre, le domaine de celui-ci étant de moins en moins clairement délimité. Et Gabriel Gosselin pense que ce dont nous avons surtout besoin c'est de réinventer la fraternité. sans laquelle l'égalité demeure une notion abstraite.

CONTESQUIEU a fait une fois un rêve dont nul n'a parlé. De son siècle, il se trouvait brusquement projeté en 1982. Un billet de banque à son effigie avait été créé. Un éditeur soucieux d'une nouvelle présentation de l'Esprit des lois le pressait. Et, magie du rêve, notre anteur avait son Or, il y avait justement un très court passage qui... un je ne sais quoi chiffonnait l'auteur. Cela se si-

tuait dans ces quelques lignes du fa-meux Livre XI qui apportent la clé de la · liberté politique · : - Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs: la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. Par la première, le prince ou le magistrat sait des lois, pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger; et l'autre simplement la puissance exécutrice de l'État. Soit le législatif, l'exécutif,

Cela, publié pour la première fois en 1748, allait bien au rêveur en 1982. Avec, toutefois, une gêne, une insatisfaction croissantes. Car il lui apparaissait bien que l'homme 1982 des quelques pays reconnus démocratiques n'avait pas pour autant toute la « tranquillité d'esprit » qu'étaient censées apporter les belies et nobles conquêtes des temps

1982 est-il si différent de 1748 ? de 1848? se demandait le rêveur. Eh non! C'était bien le même temps de l'éveil ; en recherche perpétuelle, le débat public s'ouvrait toujours davantage avec des implications de plus en plus nombreuses, complexes, infinies, mondiales, tous plans confondus : technologique, physique, biologique, économique, social,

Et que devenaient dans tout cela les trois pouvoirs? Pleins de bonne volonté, mais complètement essoufsies, les Parlements n'y suffisaient

PHILIPPE DE LATOUR (\*)

Queiles que fessent leurs références philosophiques ou couleurs idéologiques d'origine, présidents, chefs de gouvernement, ministres, couraient partout, un bon gros maroquin plein de textes sous un bras, de bonnes sses lances bien empoignées dans l'autre. Car ces gouvernants-là s'ap-parentaient de plus en plus à des services de sécurité chargés, à tout moment, de faire face à tous les sinistres possibles.

Mi comme ci, mi comme ça avisés à l'occasion, parfois gogue-nards, responsables sans responsabilités, les gouvernés de ces démocraties à épanouir s'interrogeaient, allaient, venaient, vaquaient, la plupart consommant de fort bon appenit tout ce qui se présentait, avec, il est vrai, un boycottage de temps en temps. Ils pouvaient s'associer et ne s'en privaient pas, se grouper et se syndiquer, manifester les uns à la suite des autres. Mais après ? Les libertés ? Certainement. La justice ? C'était moins sur.

### La quatrième puissance

A ce moment de son rêve, l'indicible malaise du dormeur se dissipa. Montesquieu fut à sa table, trempa sa plume, et survint le discours suivant: - Il y a dans chaque Etat quatre sortes de pouvoirs : la puis-sance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit des groupements et associa-tions... Par la quatrième, le prince ou les magistrats dégagent et arbitrent les choix principaux tels qu'ils émergent des avis et volontés de la

La plume fut posée. Le reste, Montesquieu ne l'écrirait pas. Éditeurs et lecteurs s'en arrangeraient. Mais, songea-t-il, si les démocraties de 1982, et la française notamment, connaissaient en général une aussi sensible supériorité de l'exécutif, c'était certes parce que celui-ci, au motif de l'efficacité, avait progressivement réduit les deux autres pouquatrième puissance, celle des associations et des syndicats (les grands inconnus du dix-huitième siècle). faute d'être institutionnellement reconnue et intégrée, ici avait poussé dans la démesure, ailleurs n'avait pas grandi du tout, restant végéta-tive et gringalette... Faute d'exister dans les institutions, la quatrième puissance régnait dans la rue et audelà : par contrecoup proliférait

(\*) Journaliste d'entreprise

d'antant mieux l'abus du pouvoir officiel on de l'administration, sa courroie capricieuse. La négociation au sommet de l'État, des États, était en permanence mal engagée, viciée par

Fanssé au départ, le contrat social global devenait impossible. Faute de formules suffisantes et de procédures réclles d'arbitrage. Superboment ignorée, ou insuffisamment prise en compte, était l'autorité morale, scientifique, des « sages », qui pouvaient et devaient, efficacement contribuer à l'établissement des né cessaires solutions en recherche. D'autant plus en recherche que, ici et là, poussaient pêle-mêle l'arbre informatique. le plant génétique modifié chimique, que perçaient les rayons machin, qu'avaient mûri, après tant d'autres, on sait quelles bombes neutralisantes, tout à fait lisses de bonheur vierge, et que mijotaient diverses autres potions-surprises, aussi chaleureusement dé-

Bref, la démocratie était entièrement à revoir, dès la théorie même des pouvoirs. Ceux-ci avaient à être rétablis et plus encore complétés. Le principe démocratique était bien à repenser avec la plus grande vigueur afin d'être en mesure de gagner. Gagner en ambitions, c'est-à-dire s'étendre géographiquement, sur le terrain et dans les États, meilleur garant de l'observation et du respect des droits et des devoirs de chacun.

Mais au-dehors déjà, poudre en poche et courant les heures, les lèvetot, contrensifs et lucido-réalistes, bref tous les arpenteurs de nouvelles, façonnaient le petit matin:
Debout! - Vous égarez donc pas! . . Asticotez vos billes! . Sus aux nantis! - - Les larmes et la tôle! = « Le couple chômageinflation! », « La-com-pé-ti-tion-inter-na-tio-na-le sous la forme d'une véritable guerre! » « Crédit-dollar implosé-explosé! . . Aux armes! >, susurraient certains dans l'ombre et d'autres au plein jour : armées régulières, terrorisme international, tortionnaires d'État...

Au dix-huitième siècle, Usbek avait été un révélateur parmi d'autres; et, songeait Montesquien, son descendant, le Proche-Oriental qui avait haussé sa facture pétrolière (rongeant le billet à son effigi avait certainement droit au même respect. Les trop rares démocraties approximativement dignes de ce nom vivaient en effet de plein fouet le contrecoup de leur partielle inorganisation, de leurs lacunes idéologiques, de leur insuffisante adaptation institutionnelle et politique.

Elles ignoraient encore que leur survie et celle des autres passaient par leur propre exemplarité.

### « Le Juste Pouvoir », d'Yves Cannac

# Le choix civil

par PIERRE DROUIN

Ah I qu'en termes galants... Rare-ment une voiée de vérités désagréa-bles sur les excès du ponvoir, qu'elle qu'en soit la couleur, aura été asse-née avec autant de style. Ce n'est pas seulement à l'écriture que nous pensons. M. Yves Cannac traite des rapports entre la politique et la so-ciété civile, dans son livre le Juste Pauvoir, (1) avec un flegme d'une féroce efficacité.

Il fallait ce ton et cette dure vrille de la réflexion pour redouner vie à un sujet qui n'est pas neuf. Et pour cause, puisque nous sommes en France. Il y a une quinzaine d'an-nées déjà, un faisceau d'articles imnées déjà, un faisceau d'articles im-portants avaient été rassemblés dans un ouvrage : Nationaliser l'État (2), qui avait impressionné M. Chaban-Delmas, lorsqu'il arriva à Matignon. C'est à sea côtéa, au reste, que M. Yves Cannac com-mença sa carrière politique, avant de servir auprès de M. Gascard d'Es-cina président de la Rémblique taing président de la République, puis de prendre les rênes d'Havas, qu'il laissa après l'arrivée de M. Mitterrand. C'est dire que notre auteur ne parle pas des différentes formes de pouvoirs sans y avoir tâté. Moins bousculé, il prend au-jourd'hui de la hauteur. Sa vision est

Selon la thèse centrale du livre, il y a deux formes de démocraties : l'hégémonique qui idéalise le pou-voir, une fois installé par l'élection et, du coup, lui permet de se bour-soufier et de se gaspiller; la démo-cratie civile, où le pouvoir jone un rôle, mais pas tous les rôles, où il est au service de la société au lieu que la société soit à son service. Il est presque superfiu de dire que, pour M. Yves Cannac, le choix civil est le scul qui réponde aux défis du temps présent. Avant de le prouver, il fus-tige les formes abusives du service public. Peu de domaines sont épar-

La presse est libre, pourquoi pas la radio et la télévision, demandet-il, avant de s'en prendre à l'éducation où l'on s'intéressait beaucoup moins jusqu'ici aux demandes des parents et des enfants qu'à celles des professeurs, à qui l'on suppose une fonction tutélaire, c'est-à-dire-celle de vouloir le bien des gens malgré eux. Il en était de même lorsqu'on voulait protéger le public contre son maisons individuelles.

Les nationalisations, on s'en doute, sont du «gâteau» pour l'ar-gumentation de M. Cannac. « Leur raison d'être est d'apporter un sup-plément de pouvoir - au pouvoir, et il y a identification abusive entre le pouvoir et l'intérêt collectif. Il faut désétatiser... en « nationalisant » les nationalisations, c'est-à-dire en faisant des Français eux-mêmes les propriétaires de ces entreprises (re-

manente à la violence des moyens.

Aujourd'hui encore, nous subor

groupements d'actionnaires à la ma-nière des SICAV ou des fonds communs de placements).

įŧ

175. 20. 2 1K

1. 1 ---- 320-

le « fran

Francisco Company

La démocratie dans l'entreprise? Oui, mais selon des formes spécifiques. Pour M. Camaso, il existe trois voies : la voie syndicale ou du contrat (l'auteur approuve dans leur principe les garantes et les druits nouveaux donnée per les lois Auroux), la voie professionnelle, ou de la voir parimoniale, ou du partage.

ou du partage. Autre chapitre chaud : colui des prélèvements obligatoires. Pour évipresevements dongantes. Four evi-ter « la perversion de la solidarisé et du service public », M., Cannac propose trois remèdes : monétariser, c'est-à-dire, chaque fois qu'il est pos-sible, plutôt que de fourair un ser-vice gratuit, allouer les moyens financiers nécessaires pour l'acquisition du même service : glo-ballser les prestations au lieu de les émietter, rendant à chacim une respoussbilité accrue dans le choix de ses dépenses : personnaliser, c'est-à-dire ne pas forcément donner à Pierre, s'il peut s'en passer, ce que l'on donne à Paul. Notre auteur ne te fait pas d'illusions : pour en arriver là, il fandra « proposer au corps social un nouveau pacté, dont la finalité ne serait plus la prise en charge de l'individu, mais son autonomie ». On en est toin

Le - progrès civil - doit aussi pas-ser par la loi (aiusi la loi Gectorale devra un jour acquerir valeur consti-tutionnelle), l'administration (il faut la mettre à l'abri des manipulstions abusives du pouvoir), la justice (la carrière des magistrats ne doit pas être tributaire du pouvoir), la monnaie (les pays où le pouvoir mo-nétaire dispose d'une réelle indépendance par rapport an pouvoir politi-que — Suisse, Allemagne, Etats-Unis — sont justement coux consissent le moins d'infla-

### La gestion et le changement

· Les gens -. M. Yves Cannac aime ceste formula. C'est le peuple tous ceux qui ont le droit de mettre un bulletin dans l'urne et ensuite de se taire, ce qui paraît étrange. Pour gérer le société, il est normal que l'électeur fasse confiance au pou-voir, Mais pour la changer? Le blanc seing ne va pas de soi. Les choix de changement devraient être faits par les gens eux-mêmes, qui ont une immense supériorité sur les partis et les Assemblées : Ils ne doivent rien à personne, ils sont « souverains », ce qui ne vent pas dire infailibles. On n'est jamais si bien défendu que par soi-même Quant proposers ton la révision de la Constitution de façon à rendre possible, des référendums à la suisse , comme l'ont promis les deux candidats à l'élection présidestielle de 1981 au cours de leur débat

M. Yves Camac a bien choisi son temps pour développer ses argu-ments. Au sein même du parti socialiste, des forces poussent vers l'auto-nomie, le désenclavement des individus, la lutte contre la boulimie étatique, maladie qu'on attrape si al-sément à gauche. Son livre fera réfléchir, et peut être modifier des

comportements. Le seul reproche que l'on peu faire à cette œuvre, c'est d'avoir dé-rivé vers le manichéisme : pouvoir d'un côté, démocratie civile de l'autre. En fait, la frontière n'est pas si tranchée. M. Yves Cannac a été jadis bien placé pour savoir que les liens entre le gouvernement et les re-présentains des grandes firmes pri-vées étaient très puissants, et que, en fait, le pouvoir les conduisait où il voulait. Les quelques lignes sur ce sujet ne suffisent pas.

A l'inverse, à la tête de Renault, M. Pierre Dreyfus a prouvé qu'une firme nationalisée pouvait parfaitement tenir tête à l'Etat et même prendre des initiatives très impor-tantes (la cinquième semaine de congés payés par exemple) sans lui demander la permission.

De même, les banques nationali sées ont fait leur politique, et M. François Bloch Laine pouvait écrire en 1976 (3) : «Le ministère des finances me paraît être, en défi-nitive, le moins directif des tuieurs pour les entreprises qui dépendent de la ... Et quand des consignes sont transmises (par exemple concernant l'encadrement du crédit), la banque s'efforce de tourner

de diverses manières les limites fixées. Certaines réalliés brouïlleur donc le paysage, un pen trop tracé ici-à la mamère de Le Nôtre. M. Yves Cannac est un « chissique». Gase à ne pas trop se laisser prendre par cette negemonie du beau découpage. Cela donne un lecteur de grandes satis-factions esthétiques. Il est bien clair que ce n'était pas le seul but de l'au-

(1) Le Juité Pouvoir, d'Éves Can-nac Editions Jean-Claude Latres, 1983, 248 pages, 75 francs.

### Faut-il maintenir la fonction de premier ministre?

par DANIEL AMSON (\*)

E ne sera pas le moindre pa-radoxe du régime socialiste que d'avoir donné à la France la République la plus prési-

dentielle qu'elle ait connue. Le général de Gaulle exerçait son autorité à l'intérieur du « domaine réservé », qui comprenait l'Algérie, les affaires étrangères et la défense, mais abandonnait à ses ministres les autres secteurs, sur lesquels il ne se réservait qu'un droit de regard ex-

Georges Pompidou et M. Giscard d'Estaing se sont davantage reconnu un pouvoir d'évocation, c'est-à-dire la faculté de décider en toute matière à un moment donné, mais en maintenant le principe suivant lequel l'action du gouvernement était dirigée par le premier ministre. Aussi bien, M. Chaban-Delmas, puis M. Chirac et M. Barre disposèrent-ils, chacun pendant plusieurs années, d'une large autonomie dans la gestion « quotidienne » des assaires du pays. Et ce n'est un secret pour personne que, sur bien des points, la politique menée de 1969 à 1972 ne politique menée de 1969 à 1972 ne rencontra pas toujours l'adhésion du président de la République ou que certaines mesures décidées par M. Chirac de 1974 à 1976 furent accueillies avec réserve par l'Élysée. Il est donc permis d'observer que, si pendant vingt-trois ans, le chef de l'État fut bien — pour reprendre une formule du général de Gaulle — l'homme de la nation mis en place par elle-même pour répondre de son destin - (1), il ne fut pas, pour autant, e absorbé sans relâche et sans limite par la conjoncture politique, limite par la conjoncture politique, nistrative - (2), qui resta - le lot aussi complexe que méritoire » du premier ministre (3).

Or, il apparaît que, depuis seize mois, c'est M. Mitterrand qui a pris la plupart des décisions, parfois même dans des domaines qui n'avaient pas retenu l'attention de ses prédécesseurs. C'est ainsi que le chef de l'État a décidé lui-même que l'impôt sur la fortune ne s'appliquerait pas aux œuvres d'art, que la di-minution de la durée du travail n'entraînerait pas de réduction de salaire ou - ce qui est, sans doute, beaucoup plus extraordinaire encore que le constructeur automobile Guy Ligier serait seul à bénésicier d'un moteur turbo Renault. C'est également le chef de l'État lui-même qui a annoncé au pays, en plein mois d'août, les nouvelles dispositions qui seraient prises pour lutter contre le terrorisme, puis, il y a quelques semaines, l'envoi au Liban d'un contingent de militaires français, décisions qui, à l'époque du général de

noncées par M. Frey ou M. Gorse (4).

Tout se passe donc maintenant comme s'il n'y avait plus qu'une seule source du pouvoir : le prési-dent de la République ayant voca-tion naturelle pour décider de tout, sans que son premier ministre dispose encore d'une quelconque initia-

La question se pose alors, plus que jamais, de savoir si la fonction de chef du gouvernement doit être maintenue dans nos institutions. aller sans domaine propre, sauf à cantonner celui qui l'assume dans le rôle d'un simple chef d'état-major du président de la République. Or, si l'hôtel Matignon représente trop peu pour celui qui — comme le prévoit la Constitution — « dirige l'action » d'un gouvernement qui « détermine et conduit la politique de la nation », il représente assurément trop pour celui qui, sans politique fixe, épouse, sans les discuter, les choix et les querelles de l'hôte de

M. Mitterrand s'honorerait, sans doute en proposant au Parlement de supprimer la fonction de premier ministre et de mettre ainsi le droit en harmonie avec le fait. Qu'il soit permis de lui rappeler qu'il déclarait lui-même, en s'adressant à Georges Pompidou alors premier ministre, de la tribune de l'Assemblée nationale le 24 avril 1964 : « Il faut choisir. Ou bien il convient de fonder un régime présidentiel honnête et authen-tique qui donnera autorité et stabilité au chef de l'exécutif tout en valorisant le rôle du Parlement, ou blen il convient de revenir aux sources d'un régime parlementaire adapté aux besoins modernes. Il faut en revenir à un régime de li-berté et d'équilibre et en finir avec celul que vous faites et qui n'est qu'un régime d'autorité et d'irres-ponsabilité » (5). Le moment n'estil pas maintenant venu de fonder, enfin, « un régime présidentiel hon-

nête et authentique » ? (\*) Avocat à la Cour.

(1) Conférence de presse du 31 jan-

(2) Idem. (3) Idem. (3) Idem.

(4) M. Frey, ministre de l'intérieur, de 1961 à 1966, avait mené pratiquement seul la lutte contre le terrorisme. De même, c'est M. Gorse, ministre de l'information à l'époque de la guerre de six jours, qui avait annoncé la nouvelle progition de la France et infériés qu'elle. six jours, qui avait annoncé la nouvelle position de la France et précisé qu'elle n'était - engagée à aucun titre ni sur aucun sujet avec aucun des États en

(5) François Mitterrand, Politique, tome 1, page 246.

L'utopie fraternité

PROGRES et bonheur ne sont pas du même ordre. On ne saurais faire pas du même ordre. On ne saurait faire une politique de la qualité de la vie, si l'on entend par là faire le bonheur des gens malgré eux. Mais on peut concevoir une telle politique comme celle d'un Etat minimal qui s'attache à créer les conditions d'une autodédermination des rapports sociaux.

A l'opposé d'un impossible retour à une naturalisation des contradictions sociales - l'homme naturel est une utopie, - il nous fant inventer, mus par cette utopie, un change-ment historique des rapports sociaux dans un monde dont la dénaturation s'accélère. Les vrais sauvages ne sont pas ceux que l'on croit. Dans le troisième état de nature où nous sommes entrés, les homme sont redevenus sauvages. U nous faut inventer d'autres sauvages pour habiter nos villes et ces villes de notre monde que sont devenus les grands pays industriels. Apprivoiser, cela si-gnifie créer des liens, disait le renard de Saint-Exupéry : il faut nous réapprivoiser les uns les autres. Telle est

l'utopie fraternité. Réinventer la fraternité, aujourd'hui, c'est scruter le problème du pouvoir, au lieu de se contenter de penser le monde avec les seules catégories du pouvoir. Comment faire, demandait E. Weil, pour empêcher ceux qu'enivre la puissance de se servir en notre nom de la maîtrise sur l'histoire et la nature à seule fin de nous dominer pour nous dominer? Opter pour la raison, c'est

opter contre la violence. La fraternité dont nous avons besoin sera politique ou elle ne sera pas. La politique est sur le devant de notre scène. Il faut le scruter dans sa spécificité, son autonomie, sa domination. - Ceux qui voudront traiter séparément la politique et la morale n'entendront jamais rien à qucun des deux ., notait déjà Rous-seau. Héritée du christianisme, la fraternité est cette morale du socialisme dont nous avons besoin.

Est-ce l'égalité qui ne nous mobilise plus, ou la fraternité?

par GABRIEL GOSSELIN (\*)

1) Qu'on ne me fasse pas dire que je suis « contre l'égalité ». Au contraire, je dis que l'égalité est un leurre, qu'il n'y a que des gens iné-gaux, et qu'il faut se mobiliser. Le problème est ailleurs : au nom de quoi lutter contre l'injustice ? Je dis que, depuis deux siècles que nous nous mobilisons au nom d'un idéal égalitaire, l'inégalité réelle ne fait que croître. Si la fraternité peut seule nous mobiliser réellement, c'est parce qu'elle est transcendante et concrète, et qu'elle prend en compte les différences pour les par-faire, non pour les détruire. Comme la liberté, l'égalité reste formelle parce qu'elle est immanente et abs-

Nous ne pouvous échapper à une interrogation sur la valeur fondamentale, celle qui fonde les rapports sociaux que nous voulons instaurer, et leur autodétermination. Nulle fraternité n'a jamais été le fruit de l'égalité. S'il est des formes de solidarité qui ne se développent qu'entre pairs, bien sûr, cette égalité ellemême, an nom de quoi s'est-elle faite? Ne confondons pas la valeur et la puissance de la mobilisation avec ses effets et ses objectifs.

Valeur politique par excellence, c'est-à-dire la plus capable de nous mobiliser pour changer les rapports sociaux et donner un seus à leur autodétermination, la fraternité est aussi la pius religieuse des valeurs de 1789. A l'époque contemporaine, Mairaux est presque seul à l'avoir célébrée comme la plus grande des vertus. Mais il faut bien avouer que, jusqu'à présent, elle ne s'est guère manifestée que dans le combat guerrier ou la lutte révolutionnaire. Il est tout à fait significatif, en particulier, de la voir apparaître au cœur de la Grande Guerre, On se souvient de cet épisode extraordinaire de fraternisation entre les gazés allemands et les gazés russes, sur la Vistule, ra-

conté par Mairanx dans Lazare, P.-J. Hélias raconte, également, la fraternité des blancs et des rouges en 1914-1918, inimaginable dans la Bretagne d'avant-guerre. 2) Maintenir et développer dans la paix la fraternité de la guerre, dans les nouveaux rapports sociaux celle de la lutte pour leur instauration, telle est bien l'utopie civile la plus révolutionnaire. Nous sommes loin de la fraternité des « autonomes », volontairement limitée à l'exaltation du combat, finalité im-

Mais nous sommes loin, aussi, du re-port et de l'ajournement indéfinis des politiques traditionnelles. donnons la fraternité à l'accomplis sement de la liberté et de l'égalité. H.-P. Dreitzel note avec justesse que est cette subordination qui, dans

l'histoire du mouvement ouvrier, a transformé la fraternité en norme de solidarité, puis l'a fait dégénérer en « instrument efficace du contrôle organisationnel ». C'est de la critique de cette substitution que s'est nourrie l'extrême gauche. Depuis plus de dix ans, nous savons que la fraternité passe par la politisation, de la vie quotidienne. Disant cela, je ne parle pas de matraquage idéologi que mais, encore et toujours, d'anto-détermination des rapports sociaux, La fraternité à l'ordre du jour, c'est le développement de la vie sociale. de sa maîtrise sur elle-même et par clie-même.

Ce sont les contre-cultures qui ont le plus fait, sans doute, pour cette mise à jour de la fraternité. Elles l'ont fait à leur manière, spontanée et communautaire. Par leur critique du désordre établi, elles ont retrouvé une tradition perdue. Aucuneculture sous-culture, contre-culture ne l'a en apanage. L'actualiser à l'échelle de nos rapports socianx, c'est contrôler l'Etat en le minimisant et changer la société en la maximisant. Bien sur, instituer la fraternité, c'est l'utopie même, dont les traductions ne peavent être que des (\*) Professeur à l'université de trahisons. Mais il u'y a pas d'autre raison de sa mobiliser.



The same of the sa

ix civil

Brown - Barry - Brown - Brown

The second secon

State of the state

We do may to

a tha trace con-trace of the state of the s

14 726

William Line

en er grotte fra de de e

igaminist Afrikan

معالستي بالمنتين ومقاومة بُنينديور

5 BK ...

Sept 12

Service of the servic

STORY TA

We will be

: -- :...

## M. Mitterrand entend dédramatiser les relations franco-africaines

De retour du Gabon, où il venait d'achever la troisième visite officielle en Afrique noire de son septemat, M. François Mitterrand est arrivé, ce mercredi matin 19 janvier, à Roissy, où il a été accueilli par M. Pierre Mauroy. Le chef de PEtat a immédiatement rejoint l'Elysée, où il devait présider le conseil des ministres.

Franceville. - Mission accomplie, rescevute. — Mission accomplie, telle semble être, à peu de chose près, la conclusion de la troisième tournée de M. Mitterrand en Afrique noire, qui l'a conduit successivement au Togo, au Bésin et au Gabon.

Avant de quitter Franceville, où il a fait étape, après avoir inauguré à Booué le deuxième tronçon du Transgabonais, le président de la République, brossant le bilan de son voyage de six jours, a parlé d'une voyage de six jours, à parie d'une
«avance», ajoutant, non sans humout, que « la tâche n'étalt pus surhumaine» et que « les problèmes
qui peuvent rester ne semblent pas
insolubles» Profitant d'une conférence de presse, en présence de
M. Bongo, il a notamment souligné
la « simplicité » des rapports établis

entre lui et le président gabonais. Cette dernière remarque souligne assez bien le caractère que M. Mitterrand entend donner aux relations franco-africaines, ce qui paraît, dans ce cas, affaire à la fois d'opportunité et de tempérament. Le chef de l'Etat a également rappelé, avec clarté, à propos de l'affaire Cot : « Cest moi qui détermine la politique étrangère de la France, pas mes ministres ». « Il n'est pas interdit, a-t-il ajouté, en souriant; aux minis-tres de penser ou d'avoir une opi-nion », avant de concluir sur ce ministres ». « Il n'est pas interdit, a-t-il ajouté, en souriant, aux minis-

De notre envoyé spécial

point, beaucoup plus sérieusement :
« Il n'est pas concevable qu'une politique soit mise en œuvre sans mon
accord, plus exactement sans mon
impulsion. »
La volonté de dédramatiser les re-

lations franco-africaines est fortenent apparue, en particulier au Ga-bon, mais également au cours des deux étapes précédentes. En fait, lors de sa première tournée sud-saharienne – Niger, Côte-d'Ivoire, Sénégal et Mauritanie, – M. Mit-terrand avait non seulement salué les doyens de l'Afrique francophone, mais il avait our se faire une idée mais il avait pu se faire une idée plus concrète de la coopération. Ce qui avait sans donte expliqué ses hé-sitations ultérieures sur la nécessité de réformer les services de coopéra-tion du ministère des relations exté-

sion de surième voyage, à l'occa-sion du sommet franco-africain de Kinshasa, lui avait permis de se faire une meilleure idée du rôle de la France, non seulement vis-à-vis des francophones mais aussi à l'égard d'un panafricanisme affecté plus que jamais par la crise de l'Organi-sation de l'unité africaine.

Cette troisième tournée a paru indiquer que une fois l'affaire Cot ré-glée par le départ du gouvernement de l'ancien ministre délégué au dé-veloppement et à la coopération, on passait à l'application d'une diplo-matie française apparenment plus cohérente. Une seule voix se fera dé-sormais entendre celle du président sormais entendre, celle du président. La priorité ira aux États francophones, qui bénéficieront d'une aide

- abordés avec la même démarche ouverte et, le cas échéant, auda-

Sur le plan pratique, M. Mitterrand semble avoir, à ce propos, posé quelques jalons supplémentaires. Le cas du Tchad paraît à ce titre un bon exemple. Au Bénin, le chef de l'Etat semble avoir obtenu de M. Kerekou de l'act mosé lonnemes sur ce - qui s'est rangé longtemps, sur ce problème, dans le camp de la Libye – au moins un engagement à une neutralité bienveillante à l'égard de toute initiative française quelle qu'elle soit. Le Togo, ce qui est moins surprenant, puisqu'il s'agit d'un partenaire fidèle de la diplomad'un partenaire fidèle de la diploma-tie française, se serait engagé à aider la France, qui s'oppose plus que ja-mais – la formule est de M. Mitter-rand – à « toute occupation étrangère - du Tchad, au moment même où N'Djamena est aux prises dans le Nord avec une rébellion appuyée par l'armée libyenne installée dans la bande d'Aozou. Que la diplomatie française, dans les semaines à venir, se manifeste de façon plus « mus-clée » en faveur de N'Djamena serait alors d'autant moins étonnant que le terrain semble avoir été pré-paré.

### Au seuil de la complicité...

Que M. Mitterrand ait annoncé un renforcement de la coopération avec le Gabon devrait faire taire les rumeurs sur un « incident » qui n'a, apparemment, jamais eu lieu entre spiarenment, james et neu cance lui et M. Bongo. Ce dernier a un style très personnel et a exprimé, lundi, le «souhait», selon M. Mit-terrand, « de voir le Gabon indemne des polémiques internes francaises . . Je l'ai tout de suite ras-suré ., a ajouté M. Mitterrand. En d'autres termes, M. Bongo a fait savoir qu'il ne vonlait pas que les rela-tions franco-gabonaises soient victimes des problèmes politiques au sein d'une forte communauté fransein d'une forte communauté Iran-çaise locale – trente mille personnes environ – qui avait donné 83 % de ses voix à M. Giscard d'Estaing lors de la dernière élection présidentielle et qui compte, aujourd'hui, une bonne proportion de chiraquieus. Il n'y a donc pas eu d' « avertisse-ment » de M. Bongo aux ressortis-sants français et encore moins de desants français et encore moins de de-mande de « rappel », comme on a pu en parler à Paris, mardi soir, M. Nucci a, à ce propos, mardi soir, opposé un démenti d'autant plus for-mel que, en dépit des sautes d'hu-meur traditionnelles de M. Bongo. les relations, sur le fond, semblent

A ce sujet, un seul exemple en dit long. La déclaration, qu'on a pu donner lundi soir que, au Gabon, - la meilleure vengeance est le pardon - on a pu avoir l'impression que le président gabonais avait volontairement tendu une perche à M. Mitterrand, qui en a profité pour se féliciter de cette « générosité africaine » et rap-peler son attachement aux libertes et au respect des droits de l'homme. On semblait même au seuil de la

Avant de regagner Paris, M. Mitterrand a répondu aux inquiétudes de certains de nos alliés africains — M. Bongo en tête - en déclarant que « la France ne peut pas être une base de départ à une reconquête po-litique », et qu'il avait demandé « qu'on veille encore davantage » à ce que ce principe soit appliqué. Ce-lui qui s'est déclaré « comptable de la France dans sa diversité », qui a affirmé essayer de pratiquer le respect des autres » et qui a redit que, au-delà de son choix politique personnel, « il n'y a que la France » n'aurait pu être plus clair sur l'esprit qu'il entend imprimer aux relations franco-africaines.

JEAN-CLAUDE POMONTI.

### A BONN

### M. Gromyko n'a fait aucune concession

Bonn. - C'est à sa demande expresse que le ministre des affaires étrangères d'U.R.S.S., M. Gro-muko, s'est adressé mardi 18 janvier la presse allemande et internatio-

Pour lui, il est évident que la situation actuelle établit une . parité - entre l'U.R.S.S. et les Etatsunis. Une - option zéro - telle que l'envisage Washington n'aboutirait, selon lui, qu'à un désarmement unilatéral de l'Union soviétique, qui aurait « deux fois moins de vecteurs et trois fois moins de têtes nucléaires . A plusieurs reprises, le ministre soviétique a accusé les Etats-Unis de rechercher une - supériorité - nucléaire que l'U.R.S.S. ne peut accepter.

Le chef de la diplomatie soviétique s'est déclaré une fois de plus prêt à réduire le nombre des SS-20 pointés sur l'Europe en en jetant quelques-uns à la ferraille et en en dénlacant d'autres de l'autre côté de l'Oural, mais il n'a pas été plus précis sur les modalités de cette opération. En revanche, il s'est montré très explicite sur la volonté soviétique d'intégrer dans toute équation de sécurité l'arsenal nucléaire britannique et français. Il n'a pas réclamé qu'on réduise cet arsenal, mais qu'on ne l'- ignore pas -.

Sur l'état des négociations de Genève, M. Gromyko a déclaré que l'optimisme qui se faisait jour dans la prese n'était pas fondé et que la position américaine freinait la négociation. Il a démenti que les thèses en présence se soient rapprochées durant l'été.

Le ministre soviétique des affaires étrangères s'est défendu de vouloir intervenir dans la campagne électorale allemande. Il a. en revanche, fait l'éloge de la politique soviétique qui recherche la paix et la detente tous azimuts. Cette politique a des convergences et des différences avec celle de l'Allemagne fédérale, et il serait téméraire de dire que les

De notre correspondant

divergences sont en voie d'être résolues. Mais l'important, a-t-il dit, est de poursuivre « le dialogue, les conversations et les négociations -sur un problème qui ne se prête pas à des solutions rapides. « La R.F.A. et l'U.R.S.S. vivent sous le même toit ., a dit M. Gromyko, ce qui leur impose des relations de bon voisi-

D'une manière générale, M. Gromyko s'est montré aussi ferme dans sa position que conciliant dans ses propos. On était loin de sa conférence de presse de Bonn de novem-

bre 1979, où il avait carrément menacé de rupture l'Allemagne fédérale. Le ton était très différent également de l'allocution prononcée la veille au diner offert en son honneur.

Le ministre soviétique des affaires étrangères est un mime consommé. Il parle sans arrêt avec ses mains, fronce les sourcils, esquisse un sourire, plisse le front, roule les yeux. Il avait sorti le grand jeu » pour cette conférence de resse, mais, au bout de quatre-vingts minutes, il avait laissé son public admiratif, certes, mais plus sceptique qui convaincu.

ALAIN CLÉMENT.

## Les promenades en forêt de M. Kvitsinsky

ារ៉ា v a même eu des promenades des deux chefs de délégation américaine et soviétique dans les montagnes pour ne pas être dérangés, mais aucun pro-grès n'a été enregistré », a dit M. Gromyko dans sa conférence de presse de Bonn afin d'étayer sa démonstration selon laquellle les négociations de Genève sur les armements nucléaires en Eu-rope (F.N.I.) sont dans l'impasse par la faute de Washington.

Cette allusion répond à l'évidence aux révélations que M. Rostow, ancien chef de l'agence américaine de désarment, limogé récemment par M. Reagan, a faites au New York Times dans son numéro du 17 janvier. Selon le quotidien américain, M. Nitze, chef de la délégation des États-Unis aux négociations F.N.I., a discuté le 16 juillet dernier avec son homo-logue soviétique, M. Kvitsinsky, € 8u cours d'une promenade dans les montagnes boisées du Jura près de Genève », les grandes lignes d'un compromis possible discuté antérieurement entre les deux hommes. M. Ros- sur ce problème ? - M.T.

tow n'a pas cité de chiffres avait parlé samedi d'un parc de SS 20 ramené à une « fourchette » de 50 à 100 unités et d'un déploiement en nombre réduit des missiles américains

Selon M. Rostow, M. Kvitsinsky avait suggéré lui-même des modifications au texte proposé et assuré en avoir parlé à M. Gromyko. Ce n'est qu'en septembre, sort deux mois plus tard, que Moscou aurait « brutalement rejeté » le projet d'accord.

On pouvait se douter que le négociateur soviétique, au moins aussi discipliné que son homologue américain, n'aurait pas engagé un tel dialogue sans en ré-férer à ses supérieurs. IL faut donc croire que M. Gromyko a changé d'avis entre juillet et septembre 1982, ce qui n'aurait d'ailleurs rien de surprenant. Les choses n'ont elles pas changé encore plus après la mort de

# Le « franc-parler » de M. Bongo

MM. Omer Bongo, président nistre délégué à la coopération et au développement, ont vivement contesté, mardi 18 janvier, à Franceville, les interprétations données dens plusieurs organes de presse — y compris le Monde — des déclarations faites la veille par le chef de l'Etat gabonais sur les résidents français dans son

M. Bongo a tenu à assurer à Radio-France Internationale que e la voyage du président de la République française au Gabon se passe dans de très bonnes conditions ».

Au cours d'un banquet qu'il offrait lundi soir à M. Mitterrand, ceux des Français du Gabon qui ne « suivraient pas sa politique » ou qui, au nom de leurs convictions, mettraient en cause la politique du gouvernement français et les relations franco-

€ kci, avait-il dit, précisant qu'il avait son « franc-parler », vous devez suivre la politique que prôma la président Bongo, sinon votre place n'est pas au Gabon, a il avait menacé de mettre ces Français dans le « premier avion a pour Paris. S'expliquant ces propos de la veille. M. Bongo a déclaré : « Nous, Africans, avons le sens du chef, tancis qu'en France vous avez le R.P.R., FU.D.F., les socialistes. (...) Vous transportez vos idéaux, qui sont ceux de la division. (...) Mais les Français qui sont au Ga-

bon doivent se considérer comme travaillant au Gabon, obéir aux lois et règlements qui -réaissent notre pays. »

M. Bongo entendait ainsi mettre en garde les Français résidant dans son pays et qui, par leurs divisions politiques, nuisent, selon lui, aux relations francogabonaises, estiment les observateurs. Il a expliqué qu'il avait tenu à faire ces déclarations lundi soir parce qu'il avait été très préoccupé, avant l'arrivée de M. Mitterrand, par les conditions dens lesquelles, seion lui, aurait pu se dérouler la réception des Français du Gabon à l'ambassade de France à Libreville.

De son côté, M. Nucci a tenu annocter e un démenti formei s et faire part « de son indignation face au titre d'un grand quotidien français du soir ». M. Nucci a affirmé que la coopération entre la France et le Gabon s'amplifie et que les coopérants français accomplissent un travail e ramarquable », apprécié selon lui par la partie gabonaise. - (A.F.P.)

Pune de ses éditions du 18 janvier : « Accrochage Bongo-Mitterrand : le président du Gahon envisage le rentoi des coopérants français ... Par ailleurs, sauf à tenir les propos publics d'un chef d'Etat pour in guillants, plusieurs journaux, dont le Mende, ne pouvalent que s'interroger, après la diatribe du prési-dent Bongo contre les Français du Gabon, sur l'état des relations en-

### La nouveauté du SS-20

(Suite de la première page.)

 Bien que dirigé contre l'Europe, qu'il tenait en otage contre l'alliance atlantique, cet arsenal n'était pas et ne pouvait pas être autonome. conclut le secrétaire d'Etat allemand à la désense. les moyens des Etats-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne suffisaient largement à neutraliser cette menace, qui n'était donc qu'un faible sujet de préoccupation. »

### L'arme du « découplage »

Il n'en va pas de même du SS-20. Plus précis (300 mètres d'erreur en moyenne), plus sûr et beaucoup plus rapide dans sa mise à feu, il transporte des charges de 150 à 250 kilotonnes, contre 1 à 2 mégatonnes pour les SS-4 et SS-5.

Ce n'est pas encore l'arme typiquement anti-force et - chirurgicale - que l'on décrit parfois, mais il peut s'en prendre à des cibles plus localisées en limitant les dommages collatéraux, ce qui en fait un instrument d'attaque plus limitée et sélective. Surtout, sa mobilité permet de le soustraire à une attaque préemptive et on peut lui assigner de nouvelles cibles au fur et à mesure des besoins.

Tout cela rend son emploi concevable contre l'Europe, sans emploi parallèle des forces soviétiques intercontinentales contre les Etats-Unis, compte tenu notamment de la parité à laquelle Moscou a accédé dans l'intervalle avec l'autre superpuissance sur ce plan.

Le SS-20 est donc bien . l'arme de découplage » entre les États-Unis et leurs alliés : « Ils pourrait servir à étayer une menace nucléaire contre l'Europe à l'appui d'une exigence soviétique, conclut M. Ruchl. Le défi est à la fois stratégique et politique. -

Sans entrer dans tous ces détails, M. Huntzinger, au nom du P.S. français, présente une analyse similaire. Le SS-20 est pour lui l'instrument d'une prépondérance nucléaire de Mosco en Europe. Il n'est pas question de « reconnaître à l'U.R.S.S., ni pour le présent ni pour l'avenir, un monopole sur ce genre de capacité nucléaire - dont les caractéristiques techniques sont pour le moment uniques. Pour cette raison, M. Huntzinger considère comme «inacceptables» les menaces formulées à Bonn par M. Gromyko d'installer de nouvelles fusées face aux futurs Persbing de

Il recuse la notion de « sécurité ègale - telle qu'elle est formulée à Moscou et qui, au nom d'une - théorie de l'encerclemen - hautement contestable (- la France n'encercle pas l'Union soviétique .) conduit à revendiquer - au moins autant d'armements que les États-Unis, la Chine, la France et la Grande-Bretagne réunis ».

Cela n'empêche pas le porte-parole du P.S. de faire des suggestions originales concernant la négociation de Genève. Selon lui, « l'option zéro » dont M. Reagan n'a pas le monopole (M. Mitterrand, rappelle-t-il, avait lancé dès 1980 le slogan : • Ni Pershing ni SS-20 • ) constitue le « meilleur point d'arrivée ., non le point de départ de cette négociation, et celle-ci devra se poursuivre jusqu'à ce que l'on y parvienne, même si la mise en place des Pershing 2, commence à la fin de 1983, comme prévu, en l'absence d'un accord : . La réussite à Genève est à ce prix . estime M. Huntziger, qui voit là « une nuance » avec le parti frère S.P.D. allemand.

## La proposition de M. Andropov:

« un point de départ »

Quant à la proposition de M. Andropov, elle reste - inacceptable -en tant que point d'arrive, mais elle constitue un « un point de départ » intéressant. Le secrétaire général du P.C. soviétique, estime M. Huntzinger, a du admettre que le kremlin avait - poussé le bouchon un peu loin · avec son programme SS-20 des années 70 ; il tente de faire machine arrière et d'imposer à ses militaires une réduction mais jusqu'où?

Les cinquante SS-20 dont parle M. Egon Bahr, l'expert du S.P.D., seraient encore trop, puisque leurs ogives suffiraient déjà à détruire tous les centres vitaux d'Europe : • C'est seulement en dessous de ce chi∬re qu'il y aura réduction de leur capacité stratégique; tout ce qui est au-dessus est rebondance. -Ce n'est qu'à ce prix qu'on évitera les Pershing, des engins qui sont eux-mêmes « déstabilisants » et « étrangers à la dissuasion ».

Au passage, M. Huntzinger estime que les deux négociations de Genève sur les arnmes intermédiares (FN1) et intercontinentales (START) devraient être susionnées et qu'une prise en compte des forces fraçaises et britanniques dans le ca-

dre de la seconde serait - assez raisonnable ». Il met l'accent aussi sur le projet français de conférence sur le désarmement en Europe (C.D.E.), qui devrait s'occuper des armements classiques et nucléaires tactiques et . prendre le relais . de la négociation de Vienne sur la réduction des forces (M.B.F.R.).

Dans l'intervalle toutefois, c'est sur le problème des euromissiles que l'Occident doi faire preuve de . détermination -. Tel est aussi l'avis de M. Ruehl, qui admet certes l'idée d'une réduction du déploiement occidental en fonction d'une réduction du parc de SS-20 (une option • zéro plus - de chaque côté) mais pour qui - il n'y aura pas de solution diplomatique tant que l'U.R.S.S. ne sera pas convaincue qu'en cas d'échec ou d'impasse dans les nécociations, des missiles américains se-

MICHEL TATU.

### **333 VECTEURS** « RECHARGEABLES »

Selon M. Ruehl, on dénombrait. au 1º janvier, trois cent trente-trois lanceurs de SS-20 déjà installés, ce qui devrait correspondre, à quel-ques unités près, à la fin du programme soviétique en ce domaine. Sur ce nombre, cent quatrevingt-dix-hult lanceurs sont ins-tallés en Russie d'Europe, dans les régions militaires de Biélorussie, de Kiev, de la Baltique et des pré-Carpathes. La région militaire de l'Oural, à chevai sur cette chaine tagnes qui sépare l'Europe de l'Asie, en compte quatre-vingt-dix, dont la moitié à portée de l'Europe, l'antre visant l'Orient. Le total concernant l'Europe est donc de deux cent quarante-trois lanceurs, un chiffre qui aurait d'ailleurs été officiellement communiqué par les Soviétiques aux négociations de Genève.

Ces trois cent trente-trois vecteurs correspondent à neuf cent quatre-ringt-dix-neuf ogives au-clénires, mais le total doit être augmenté si l'on tient compte des « recharges - : un autre missile pouvant être installé sur le lanceur aussitôt après le départ du premier. Selon M. Ruehi, - on suppose que, au moins, un missile opérationnel existe en tant que recharge à côté de chaque lanceur ». Mais les né-gociateurs occidentaux ont décidé apparemment de ne pas soulever ce problème pour le moment, afin de maintenir • la sûreté des hypothèses . Le problème, ajoute-t-il, est déjà bien assez important





# DIPLOMATIE

AU COURS DE SON VOYAGE AUX ÉTATS-UNIS

### M. Hernu a demandé des éclaircissements sur le plan Rogers

questions stratégiques et la question de l'Europe face à la menace soviétique ont domine les entretiens que M. Hernu, ministre français de la défense, a eu mardi 18 janvier avec son homologue américain M. Weinberger, indique-t-on de sources américaine et française.

Au cours d'un tête-à-tête de trente minutes. M. Weinberger a donné l'assurance à M. Hernu qu'il n était pas question que les États-Unis comptabilisent les forces nucléaires françaises aux négociations con propose de réduire ses missiles braques sur l'Europe au niveau de ceux de la France et de la Grande-Bretagne, en échange du nondéploiement par l'OTAN d'euromissiles américains. M. Weinberger a exprimé la satisfaction des États-Unis du soutien de la France à la position américaine dans ces negocia-

En réponse à une question, M. Hernu a notamment déclaré : all va y avoir des élections en R.F.A. Il est bien évident que jusqu'à cette date (mars) je ne crois pas que les choses puissem beau-coup bouger à Genève. • La sécurité au Proche-Orient et dans le Golfe a également été évoqué.

Les deux ministres ont constaté que la récession obligerait les pays e l'OTAN, y compris la France et les États-Unis, à réduire leur budget de la défense. M. Hernu a cependant souligné que le budget militaire de la France pour 1983 serait en augmentation de 3,8 % (en francs constants) par rapport à celui de l'année précédente.

M. Hernu a indiqué, au cours d'un bref entretien avec le secrétaire d'État. M. Shultz, qu'il avait de- Pierre-Lafue.

**AFRIQUE** 

Rabat. - Selon des informations

parvenues à Rabat en provenance de

Nouakchott, des bâtiments qu'on

suppose marocains se seraient pré-

sentés, samedi dernier, 15 janvier,

devant le petit port de La Güera et

Ce port est le seul point de la pro-

vince de Qued Eddahab (ancien Rio

de Oro), qui n'ait pas été occupé par

les Marocains après que la Maurita-

nie se sut retirée des conflits contre

le Front Polisario, concluant un ac-

Pendant un certain temps, le bruit avait couru que Rabat disposant à Atar, dans le nord de la Mauritanie,

d'une garnison appelée à appuyer les

forces marocaines au cours de la

guerre contre le Front Polisario, au-

rait attendu, pour évacuer cette lo-

calité, que les Mauritaniens se reti-

gisements de fer de Zouerate.

leur revendication sur La Güera.

ANCIEN ET NOUVEAU

PROGRAMMES

· Préparation complète

Janvier à Juin et

Août compris TOLBIAC 83. Av. 6 Italie 75013 Paris Tel. 585.59.35 +

cord de paix le 5 août 1979 à Alger.

l'auraient bombardé.

rent de La Güera.

LE CONFLIT SAHARIEN

Des navires non identifiés

auraient bombardé le port de la Güera

De notre correspondant

Washington (A.F.P.). - Les mandé des explications sur le plan de modernisation des forces conventionnelles du général Rogers, commandant suprême des forces de l'OTAN (le Monde du 6 janvier). Il a enfin indiqué que la France avait décidé de réanimer la commission chargée d'arrêter le choix de l'avion-Deux avions américains sont notamment en concurrence : le Boeing E-3 A et le E-2 C Hawkeye de la firme Grumman. Ces deux appareils ont déjà effectué des tests en France.

### LE PRIX DES AMBASSADEURS A ANDRÉ FONTAINE

Le trente-deuxième Prix des ambassadeurs a été remis, mercredi 19 janvier au cours d'un déjeuner à la résidence du docteur Ben Abbès, ambassadeur du Maroc et président du jury, à André Fontaine pour son livre Un seul lit pour deux rêves. Histoire de la détente. 1962-1981 (Fayard).

Le prix est décerné chaque année par un groupe de diplomates étrangers, à Paris, à un livre qui - apporte une contribution à la culture et à la pensée françaises dans le domaine de l'histoire ou de l'histoire politique . Le jury avait couronné ces dernières années MM. Jean Favier, Jean-Baptiste Duroselle et Olivier Guichard et Mm Françoise Chandernagor.

Un seul lit pour deux reves, où l'histoire des vingt dernières années se déroule comme un « film implacable », au jugement d'Hélène Carrère d'Enrausse, qui en a rendu compte dans le Monde du 26 novembre 1981, avait déjà reçu le prix

S'agirait-il d'opposants maurita-

niens au régime actuel qui auraient

tenté un coup contre La Güera? On

a appris à Rabat, mardi soir, que les

autorités mauritaniennes auraient

pris, à Nouakchott, des mesures de

Mercredi matin, les autorités man

ritaniennes n'avaient tonjours pas confirme ces nouvelles. Pour notre

part, nous avons appris de très bonne source que, samedi et hundi, deux tenta-

tives distinctes de débarquement out été effectuées au lieudit Le Bouchon, à une quinzuine de kilomètres de La Goëra, à

l'endroit où la preson'île est très étroite et où se trouvent les défenses maurita-niennes. Toujours selon la même source, il s'agit bien de bâtiments ma-

rocains. L'attaque n'a pas fait de vic-

time. - P. B.]

ROLAND DELCOUR.

sécurité exceptionnelles.

# **EUROPE**

### L'enquête sur la « filière bulgare »

### le substitut a émis un AVIS NÉGATIF SUR LA DEMANDE DE REMISE EN LIBERTÉ DE M. ANTONOV

du procureur général de la Républi-que, M. Franco Scorza, a exprimé un avis négatif sur la demande de mise en liberté de M. Antonov, le Bulgare incarcéré depuis le 25 novembre sous l'accusation de . concours actif . dans l'attentat contre Jean-Paul II, a-t-on annoncé mardi soir 18 janvier dans la capitale ita-lienne. Le juge d'instruction Mar-tella, à qui appartient la décision fi-nale sur l'avis que lui a fait transmettre M. Scorza, devrait, selon toute probabilité, le confirmer, estime-t-on dans les milieux judiciaires. Le texte de l'avis n'a pas été rendu public.

Les avocats de M. Antonov avaient avancé une requête de mise en liberté de leur client pour - man-que total d'indices -. Une première juête similaire avait déjà été rejetée le 6 décembre, onze jours après l'arrestation de M. Antonov.

D'autre part, le magistrat a entendu lundi, pendant quatre heures, M. Musa Cedar Celebi, responsable d'une organisation d'extrême droite turque à Francfort, mis en cause par Ali Agca et récemment extradé de R.F.A. Le juge devait entendre de nouveau M. Celebi d'ici jeudi et dé-cider de l'utilité d'une confrontation de ce dernier avec Ali Agca et Omar Baggi, ressortissant turc accusé d'avoir fourni à Agea le revolver qui a été utilisé lors de l'attentat.

### Italie

### TANDIS QUE LE MOUVEMENT SYNDICAL RESTE DIVISÉ Socialistes et communistes tirent des leçons différentes du succès de la grève générale:

Rome. - C'est par une participa-tion impressionnante que les travailleurs de l'industrie ont répondn. mardi 18 janvier, à l'appel à la grève générale lancé par leurs syndicats. Même à Turin, qui est un peu le symbole du malaise actuel dans le monde syndical, et notamment chez Fiat - où l'on notait depuis deux ans un fléchissement de l'adhésion aux mots d'ordre des fédérations, - plus de 80 % des ouvriers ont pris part à la manifestation. A Milan, le cortège s'étendait sur 6 kilomètres, rassemblant deux cent mille person plus de cent mille ont défilé à Flo-rence et à Rome, où les chess des trois grandes confédérations avaient pris place en tête.

Depuis des années, déclare-t-on du côté syndical, on n'avait vu une telle mobilisation. L'Unita, organe du P.C.I., écrit que la manifestation n'a pas seulement rassemblé des ouvriers, mais aussi d'autres conches de la population (commercants et étudiants), et juge cette grève générale comme - l'un des plus importants mouvements político-sociaux des quinze dernières années . Les confédérations affirment, pour leur part, qu'il s'agit d'« une journée re-flétant une prise de conscience des problèmes et la nécessité de

l'unité •. Les manifestations se sont déroulées dans l'ordre, sans meeting, conformément aux directives des confédérations, et sans incidents notables avec les groupes plus radicaux comme Autonomie ouvrière ou Démocrates prolétaires. AssuréDe notre correspondant

ment, la réussite de cette grève ne pourra pas ne pas peser sur les négo-ciations qui ont repris ce mercredi au ministère du travail entre patronat et syndicats aur le problème du coût du travail. Du côté syndical, on manifeste un certain optimisme. Mais l'absence d'incidents, fait remarquable après la confusion des luttes de ces deux dernières semaines, ne peut cependant pas faire oublier que l'unité n'a été mainte qu'en renonçant à tout meeting. La grève de mardi fut une grève réus-sie, mais muette, comme le rappelaient ironiquement certains manifestants en portant un bandeau sur la bouche. Et ce succès de mobilisation ne résout pas les problèmes de fond : une situation politique embrouillée, caractérisée per les tiraillements au sein de la majorité, mais aussi cotre syndicats, et un profond mécontentement social, que ces derniers ne parviennent qu'imparfaitement à intégrer dans leur stratégie.

### Jouer sur les utopies

A la veille de la grève, le choix était simple : ou bien risquer l'éclatement de l'unité, au cas où se produiraient de nouveaux incidents, ou bien renoncer aux meetings. C'est la seconde solution qui a été retenue. Elle s'est révélée payante, et les travailleurs de l'ensemble des branches industrielles ont démontré une combativîtê qui devrait faire réfléchir patronat et gouvernement.

**Union Soviétique** 

Ni cinéma ni emplettes

pendant les heures de

travail

Le gouvernement soviétique a

ordonné à tous les ministères de

prendre, à partir du lundi

17 janvier, les mesures néces-

saires pour lutter contre l'ab-

sontéisme. C'est l'un des aspects

de la campagne lancée par

M. Andropov pour redresser

l'économie, tout en luttant

contre la corruption, le crime et

Les premiers touchés sont les

Moscovites, la capitale devant

devenir une cité exemplaire. Do-

rénavant, pendant les heures de

travail usuelles, la police vérifie

l'identité de ceux qui s'appré-

tent à entrer dans un magasin

ou un cinéma. La Pravda du sa-

medi 15 janvier a annoncé que.

au cours de sa révaion hebdo-

madaire, le bureau politique du

parti communiste avait de-

mandé au gouvernement de

faire en sorte que les travail-

leurs ne s'absentent pas indû-

ment de leur lieu de travail,

tout en prenant les dispositions

nécessaires pour que ceux-ci

puissent se ravitailler. Dans cer-

taines usines, les pointages des

entrées et des sorties ont repris.

- Mais, à moins que l'on ne

laisse les magasins ouverts le

soir et qu'on ne les ravitaille

juste avant la sortie des bureaux et des usines, je ne vois pas com-

ment je ponrrai faire mes

courses », a déclaré une mère de

famille à l'agence U.P.I. Mais

elle n'ose plus aller faire ses

courses pendant ses heures de

travail. Aucune sanction éven-

tuelle n'a encore été annoncée.

Les habitants ont l'impression

qu'il s'agit, pour l'instant, de recenser les tricheurs et qu'en-

suite, comme pour l'alcoolisme,

on pourrait les priver des

primes, des possibilités de va-

Le parti a donné trois mois

au gouvernement pour régler le

problème de l'absentéisme.

Mais cela réglera-t-il le problème de la productivité?

cances à bon marché, etc.

l'inefficacité.

Il reste à l'avantage de ces derniers que le mouvement syndical est lézarde par des divisions, notamment entre dirigeants socialistes et communistes. Chacun donne sa propre interprétation du succès de la grève générale de mardi : les socia-listes y voient la confirmation de leur stratégie et de la nécessité de parvenir à un accord sur l'échelle mobile au cours de la semaine. Les communistes y trouvent en revenche un enconragement à l'intransi-

La différence entre le rôle des syndicats et celui des partis politiques (dont le jeu place la direction des premiers dans une position très difficile) est ainsi tout à fait claire. D'un côté, il y a un parti commu-niste qui prône l'alternance en fa-veur de la gauche - c'est du moins le sens des propos de M. Berlinguer affirmant récemment à une télévision privée qu'- il est possible de gouverner avec \$1 % des voix », ~ mais qui, en même temps, ne parait pas chercher à se donner les moyens d'y parvenir. Sur le front syndical, il accentue en effet les divergences avec les socialistes et risque de briser l'unité en donnant un caractère antisocialiste à la lutte. De l'autre côté, il y a les syndicats, qui sont surtout conscients de la nécessité de parvenir à un accord avec le patronat sur l'échelle mobile des salaires et les contrats de travail.

Cette nécessité suppose qu'on attaque modérément un gouvernement qui s'emploie, par l'entremise de son ministre du travail, à parvenir à un protocole d'accord. Et qui, au demeurant, a été obligé de concéder ~ ce que les syndicats estiment essentiel – certains dégrèvements fiscanx sur les salaires. Dans l'optique syndicale, ce gouvernement dont au moins durer jusqu'au règlement de la question de l'échelle mobile.

Déjà écartelé entre ses tendances communiste et socialiste, le monvement syndical doit en outre faire face à une situation très délicate. Les centrales ne peuvent en effet se permettre, dans un pays en crise, mots d'ordre démagogiques. Les partis en revanche, qui n'ont pas les mêmes responsabilités immédiates et concrètes, ont beaucoup de latitude pour jouer sur le registre des utopies.

PHILIPPE PONS.

# Belgique

### M. LUCIEN OUTERS EST ÉLU PRÉSIDENT DU FRONT DES FRANCOPHONES

(De notre correspondant.)

Bruxelles. - Après avoir tout au long de sa carrière rompu bien des lances en faveur de la communauté francophone de Bruxelles, M. Lu-cien Outers vient, à l'âge de cinquante-neuf ans, d'être éju à la présidence du F.D.F. (Front des francophones), dont il avait été l'un des fondateurs, à l'issue du congrès

de cette formation. La désignation de M. Outers succèdant à Mme Antoinette Spaak n'a pas été facile. Il a fallu bien des manœuvres et des pressions de couloir pour que ses principaux adver-saires veuillent bien s'effacer, lui assurant ainsi quelque 73 % des voix

du congrès. Le nouveau président du F.D.F. aura à redéfinir les lignes directrices d'un mouvement qui n'a pas véritablement réussi jusqu'à présent à secouer les fondations des partis traditionnels. M. Outers vondrait mener une action - aussi éloignée du conservatisme socialiste que du conservatisme thatchérien », qui so rait celui de l'actuel gouvernement

L'une des râches les plus difficiles pour le F.D.F. - parti d'origine Bruxelloise - est de rétablir son in-fluence en Wallonie, en y suscitant un mouvement politique autonome dont les objectifs seraient sembla-

JEAN WETZ.



# Méfiance des travailleurs à l'égard des nouveaux syndicats

Pologne

qui se mettent en place dans les entreprises sur la base de la loi du 8 octobre 1982, selon des chiffres publiés mardi 18 janvier par le quotidien Zycie Warszawy. Jusqu'à mille sept cents syndicats ont été enregistrés par les tribunaux et cinq milie attendent de l'être. lis regroupent neuf cent mille adhérents (sur une population active de quatorze millions). La loi sur les nouveaux syndicats prévoit qu'il s'en crée un par entreprise. Leur nombre, selon le porte-parole du gouvernement, devrait alors atteindre quarante mille.

Ces chiffres, note le journal, ne sont pas de nature à « *en imposer »*. Il ajoute dans un compte rendu d'une discussion sur la question syndicale qui s'est tenue lundi 17 ianvier, à Varsovie, sous la présidence du général Jaruzelski, que - le ton

était loin d'être à l'optimisMe ». Le nouveau mouvement syndical, a-t-on appris à cette réunion à laquelle participaient les premiers secrétaires des organisations du parti dans les deux cent sept plus grandes entreprises du pays, se développe • d'une façon irrégulière », avec de grandes différences, non seulement

Un travailleur sur quinze a d'une volvodie (département) à adhéré aux - nouveaux syndicats -, l'autre, mais d'une section à l'autre au sein de la même usine. La « ménels » continuent à prédominer. Les jeunes et les cadres manifestent peu d'intérêt » pour les nouveaux syndicats. Les p cussion ont fait état de la persis tance dans les entreprises d'une - lutte politique autour de la renaissance du mouvement syndical et de l'autogestion ».

> M. Kazimierz Barcikowski, membre du bureau politique et secrétaire du comité central, a déclaré qu'il fallait donc - repousser l'adversaire, le priver de ses arguments et défricher le terrain pour que les nouveaux syndicats s'y installent ».

> A Gdansk, la presse a annoncé que la police continue à rechercher un homme « suspecté d'avoir transmis du matériel d'esplonnage » et fait appel à la population pour « lui fournir des détails » èventuels. Les journaux ne lient pas cette recherche à celle de l'homme non identifié, qui aurait adressé du · matériel secret » à la correspondance de l'agence U.P.I., Mº Gruber, qui fut expulsée le 15 janvier sous ce prétexte.

> A Washington, M. Stanislaw Grabinski, correspondant de l'agence a été prié de quitter les Etats-Unis dans les quarante-huit heures en représailles à la mesure prise contre Mª Gruber. - [A.F.P.]

### **VOUS CHERCHEZ UN PIANO?** LOCATION DEPUIS 250 F/mois

(région parisienne) VENTE DEPUIS 298 F/mois (sans apport m caution) Livr. gratuite dans tie la France

26 MARQUES REPRESENTEES Garante jusqu'à dix ans Ouv du lundi au samedi 9 1-19 t



ECANIQUE Jacques RIBOUD, préface 2º édition, complétée avec le MONETARISME = 504 pages Editions de la R.P.P. 17, av. Seurgaud-15017 Paris-267,05.43





# ASIE A TRAVERS LE MONDE

LA SITUATION AU PENDJAB

# Le pouvoir central reprend les négociations avec les autonomistes sikhs

New-Delhi. - A Pinvitation du ministre de l'intérieur, M. P. C. Sethi, les négociations ont repris mardi 18 janvier, à Chandigarb, entre représentants du gouvernement central et dirigeants de l'Akali Dal, un parti local d'opposition, qui, an nom d'une large fraction de la communanté sikh du Pendjab, mène depuis plusieurs mois une campagne d'agitation en faveur d'une autonnie accrue pour cet Etat du nord de l'Inde et d'un certain nombre de manufacture. de l'Inde et d'un certain nombre de revendications à caractère religieux. L'initiative du pouvoir central s'explique, d'une part, par le sonci de ne pas s'aliéner l'important vote des Sikhs de Delhi, à la veille des

Same to the fine of

élections qui s'y tiendront le 5 février, d'autre part, par la nécessité dans laquelle se trouve, après la débacle électorale essuyée dans le sud du pays par le Congrès, le parti de Mª Gandhi de prouver à l'opinion publique qu'il entend enfin traiter avec détermination les crises auxquelles il est confronté. Encore faudrait-il pour cela qu'il soit effectivement prêt à affronter le mécontentement que ne manquerait pas de provoquer, chez les dirigeants des Etats voisins, le fait d'accorder aux leaders sikhs satisfaction en ce qui concerne leurs revendications territoriales ou le problème du partage des eaux des rivières locales.

pur Sahib, adoptée, en octo-

bre 1973, lors d'une convention des Akalis et dont il existe d'ailleurs plu-

sieurs versions, selon les factions qui s'y référent. Véritable charte du mé-

contentement sikh, ses principales

demandes ont un caractère reli-

gieux : non-ingérence de Delhi dans les affaires des Sikhs qui entendent

contrôler, d'Amritsar, décrétée ville

sainte, les principaux sanctuaires sikhs du pays, tranches horaires ac-crues sur les ondes de la radio natio-

nale pour diffuser leurs cérémo-

Autant de demandes « non politi-

ques », donc négociables et, finale-

ment, acceptables par le pouvoir

central, d'autant que la plupart des leaders sikhs se dissocient plus ou

moins ouvertement de la cause d'un

PATRICK FRANCÈS.

Khalistan indépendant.

### Histoire d'une révolte

Ils sont enturbannés et barbus car ils ne peuvent ni se raser ni se couper les cheveux qu'ils fixent avec un peigne en bois. Ils portent brace-let d'acier et épée (kirpan), au-jourd'hui remplacée par un petit poignard symbolique. On les trouve en majorité au Pendjab, dans le nord de l'Inde, « le pays des cinq ri-vières », d'abord écartelé entre l'Union indienne et le Pakistan en 1947, puis divisé, côté indien, en trois Etats : le Pendjab proprement dit - où ils sont majoritaires et où l'on parle le punjabi, - l'Haryana, au sud, et l'Himachal-Pradesh, au nord, où domine l'hindi.

çons différentes

His fine and the second second

The second secon

A Transport of the Control of the Co

All the second sections of the second section of the second section of the second section section section sections are sections.

Administration of the second s

With the last

新发展。 4 mm 元章

MANUAL CHAIR

es e e

Ils sont aujourd'hui, de par le monde, quelque donze millions, dix millions en Inde (à peine 2 % de la population), dont huit millions environ au Pendiah. Ce sont les Sikhs c'est-à-dire les « disciples » de Nanak, lenr premier gouron (guide spirituel) qui, au début du sixième siècle, tenta de concilier, dans une nouvelle religion, l'hindouisme et l'islam. Nanak estimait notamment que les hommes devaient renoncer au fanatisme et à l'intolérance, et se reconnaître tous frères. S'il insistait sur la nécessité de la recherche du salut dans l'adoration confiante d'un dien unique, les temples sikhs ont tonjours été ouverts à tous, sans dis-

tinction de caste ou de religion. Leur cinquième gouron devait faire d'Amritsa, « la ville du temple d'or », leur Rome, et réunir dans un livre unique, l'Adi Granth, hymnes, chants et textes sacrés à caractère mystique. En butto à la haine du Grand Moghol Jahangir, il devait mourir sous la torture, de même que le sixième gonrou. Quant au neuvième. Il devait être décapité par l'empereur Aurangzeb, un musulman orthodoxe et sectaire.

Son fils Gobind, le dernier des gourous, transforma alors la paisible communanté sikh en théocratie militaire, la khaisa, la « communauté des purs », et instaura un *- bapteme* de l'épée -, cérémonie d'initiation à caracière guerrier.

A sa mort, commença une lutte acharnée entre les Sikhs et le pouvoir moghol, jusqu'à ce qu'à la fin du dix-hairième siècle émerge Ranjit Singh, qui, à la tête d'une puissante armée, affait régner bien audelà du Pendjab. Les Anglais le craignaient. Ils le respectèrent donc. Mais à peine était-il mort que s'engageait une longue période d'hosti-lités. En 1849, les Sikhs, finalement, se soumettaient et remettaient solennellement aux Anglais le diamant Koh-I-Nor, qui avait notamment orné le turban de Ranjit Singh.

Fiers et de belle prestance, les Sikhs som encore nombreux dans l'armée indienne après l'avoir été dans l'armée des Indes. Aujourd'hui, toujours attirés par la carrière des armes, ils sont aussi policiers, mais également commerçants, industriels, propriétaires terriens, chauffeurs de camion ou de taxi. Presque jamais mendiants – no-blesse oblige – et. exceptionnelle-ment, président de l'Union indienne.

De notre correspondant

Depuis plusieurs mois, leurs dirigeants revendiquent et s'agitent, en-voyant des milliers d'entre eux se faire arrêter volontairement (vingt-cinq mille encombreraient ainsi les prisons de l'Etat) et faisant trembler le pouvoir central. Que veulent-ils

Une minorité, regroupée au sein d'une organisation extrémiste, le Dal Khalsa, désormais hors la loi, va jusqu'à réclamer, détournements d'avion à l'appui, un Etat sikh indé-pendant, le Khalistan. Cette revendication est vigourensement combattue par le gouvernement central, qui dénonce dans cette affaire l'inter-vention d'une • main étrangère •.

### Une charte du mécontentement

Décus par l'Inde indépendante séculariste et par le Parti du Congrès avec lequel ils avaient, lors de la par-tition, fait cause commune, espérant obtenir de lui un statut privilégié, et s'estimant par conséquent trahis, les leaders sikhs devaient rapidement réclamer, pour leur part, la création d'un Etat où ils seraient majoritaires et où l'on parlerait le punjabi. Pour des raisons de sécurité nationale (la région concernée étant sur la frontière stratégique avec le Pakistan), Nehru ne céda jamais à une exi-gence que devait finalement satisfaire sa fille, Indira, en 1966. Le Pendjab était alors divisé, les régions où l'hindi dominait étant regroupées pour constituer l'Harvana.

Solution partielle, cependant, ce qui explique les revendications ac-tuelles, sans oublier le problème posé par Chandigarh, capitale commune des deux Etats, revendiquée par les Sikhs. Avec, sous-jacente, la crainte des Sikhs d'être peu à peu dominés, puis assimilés, au sein de la communauté hindoue.

Reste que, pour beaucoup d'Indiens, les revendications des Sikhs demeurent incompréhensibles. Ne constituent-ils pas, en effet, l'une des communautés les plus prospères du pays, régnant sur le « grenier de l'Inde », enrichie par la « révolution verte » et disposant du revenu par habitant le plus élevé de l'Union? Encore convient-il de ne pas oublier le facteur politique.

Ainsi a-t-on observé que, des que le parti sikh local, l'Akali Dal, est écarté du pouvoir local (ce qui est le cas depuis que, en 1980, le parti de M= Gandhi, le Congrès, a remporté la majorité des sièges de l'assemblée de Chandigarh), les leaders sikhs re-découvrent aussitôt les vertus de revendications traditionnelles (notamment l'exigence d'une autonomie accrue pour l'État) contre un pouvoir central accusé de mener, à l'égard du Pendjab, une politique jugée • discriminatoire •.

Aujourd'hui, le catalogue des revendications sikhs est connu de tous et chacun y puise à sa guise. Il s'agit de la fameuse résolution d'Anand-

### Afghanistan

### Incertitude sur le sort des civils soviétiques enlevés par la résistance

Islamabad (A.F.P.). - Des diplomates occidentaux en poste au Pa-kistan ont indiqué, mardi 18 janvier, que l'un des conseillers soviétiques enlevés à Mazar-I-Sharif, dans le nord de l'Afghanistan (le Monde du 12 janvier), avait été tué alors qu'il tentait de s'enfuir. Selon une source proche de la résistance, les maquisards détenant les civils soviétiques se dirigeraient actuellemnt vers le Pakistan. Un chef de la résistance a toutesois indiqué que les otages pourraient être échangés contre des prisonniers détenus par les autorités

de Kaboul Les mêmes sources diplomatiques font état d'une réduction considérable de l'approvionnement de Kaboul en carburant à la suite de récentes opérations de la résistance contre des convois venant d'U.R.S.S. Les oléoducs alimentant l'Afghanistan à partir de la frontière soviétique, d'autre part, ne fonctionneraient plus depuis début décembre.

Certaines sources occidentales à Islamabad, enfin, faisaient état, mardi, de la désertion en masse de la garnison afghane de Khost (elle comprendrait un millier d'hommes ainsi qu'une centaine de conseillers soviétiques, civils et militaires). Des centaines de soldats afghans auraient déserté la semaine dernière après avoir abattu des Soviétiques et des officiers afghans qui s'opposaient à la mutinerie.

Des Mig et des hélicoptères ont bombardé, dimanche 16 janvier, certaines positions de la résistance dans les montagnes entourant la ville et cette opération pourrait être rapprochée de la mutinerie. Cepen-dant, un chef de la résistance de la province de Paktia, se trouvant sur la frontière pakistanaise à une cinquantaine de kilomètres de Knost, a démenti qu'un tel soulèvement se

### Chine

### RÉAJUSTEMENT DES PRIX **DE PLUSIEURS BIENS** DE CONSOMMATION

Pékin (A.F.P.). - Le réajustement des prix de plusieurs biens de consommation a été annoncé le mardi 18 janvier par l'agence Chine nouvelle. Les prix de vente des arti-cles en coton vont être majorés de 20 %, alors que ceux des produits en textiles synthétiques diminueront de 20 à 30 %. Des baisses sont également prévues pour des articles de luxe, tels que les montres (10 %), les téléviseurs (17 %), les pellicules photographiques (16 %), etc.

L'augmentation des prix de vente des articles en coton est destinée à réduire le montant des subventions versées par l'Etat aux paysans afin de soutenir les prix d'achat du coton brut sans toucher aux prix de vente au détail.

Une subvention spéciale de l'or-dre de 100 millions de yuans (environ 52 millions de dollars) sera toutefois versée à quelque cinquante millions de paysans vivant dans le nord et l'ouest de la Chine, afin de compenser les hausses de prix d'articles vestimentaires qui les affectent particulièrement.

a Exécution pour crime économique. - Un fonctionnaire de la province du Guangdong a été exécuté le lundi 17 janvier après avoir été reconnu coupable de détournement de fonds publics pour un mon-tant équivalent à 35 000 dollars. Il était en outre accusé d'avoir accumulé frauduleusement pour près de 30 000 dollars de marchandises diverses et d'avoir perçu illégalement près de 5 000 dollars en échange de visas accordés à des Chinois désirant se rendre à Hongkong. -(A.F.P.)

# RELIGIEUSES TUEES. - Deux religieuses angolaises ont été tuées et une autre

Angola

a été portée disparue lors d'une attaque de l'UNITA, mouvement d'opposition armée aux autorités de Luanda, a-t-on appris à Lisbonne. Les religieuses, qui appartenaient à l'ordre de Saint-Joseph de Cluny, ont été attaquées le 15 décembre dernier sur la route reliant Cuito à Chinguar dans la province de Bie, dans le centre du pays. -(A.F.P.)

# Bangladesh

• LE NOM DE LA CAPITALE s'écrit officiellement Dhaka, et non plus Dacca, à la suite d'une décision gouvernementale rendue effective mercredi 19 janvier. - (U.P.I.)

### El Salvador

SEPT SOLDATS DE L'AR-MÉE SALVADORIENNE OUL été tués mardi 18 janvier et neuf grièvement blessés lors de l'attaque par le Front Farabundo Marti de libération nationale (F.M.L.N.) d'une base militaire de Tecoluca (département de San-Vicente, centre du pays), at-on annoncé de source militaire. Par ailleurs, l'armée a lancé mardi sa première grande offen-sive de l'année, appuyée par au moins quatre mille soldats, dont ceux des bataillons d'élite entraînés aux Etats-Unis, dans les départements de Morazan et de Chalatenango (est et nord du pays) et dans la montagne de Guazapa, au nord de la capitale. Dans le Morazan, de violents combats se déroulent entre les bataillons d'élite de l'armée sal-

Sait-on que pour ce livre

d'art Jean de Bonnot a utili-

🖁 sé 508 cm² de feuille d'or 🖁

pur titrant 22 carats?

vadorienne et les guérilleres du F.M.L.N. qui y ont occupé six lo-calités la semaine dernière.

### Hongrie

• LA . BOUTIQUE . DÉMÉ-NAGE. - M. Laszlo Rajk, fils de l'ex-ministre hongrois de l'intérieur (exécuté en 1949), dont l'appartement à Budapest est le centre de diffusion de la littérature autoéditée, devra quitter cet appartement le 26 janvier. Il a indiqué mardi 18 janvier qu'e il n'y avait pas de possibilités légales pour protester contre cette mesure . Aussi, la . Boutique » satnizdat, qui était ouverte mardi soir 18 janvier comme chaque semaine, sera déménagée dans l'appatement de sa mère, Julia, décêdée l'année dernière. - (A.F.P.)

### Japon

• RECTIFICATIF. - Une erreur de transmission nous a fait écrire, dans l'article de notre correspondant à Tokyo (le Monde du 18 janvier) qu'un - seuil psychologique - impliquait, au Japon, le maintien des crédits de la défense au-dessous de 1 % du budget global. Il fallait lire I % du produit national

### Pays-Bas

LE GOUVERNEMENT NÉERLANDAIS A REFUSÉ l'ouverture d'une représentation commerciale soviétique à Rotterdam, a annoncé jeudi 13 janvier le porte-parole néerlandais des affaires étrangères. Ce refus est expliqué à La Haye par des motifs de sécurité, les autorités voulant limiter la présence des diplomates soviétiques aux Pays-Bas. - (Reuter).

# En remerciement Jean de Bonnot offre Un livre d'Art au prix coûtant Contes

Jean de Bonnot ne remerciera jamais assez ses amis et les biblio-philes qui ont bien voulu se faire reconnaître et lui témoigner leur intérêt à la suite du détournement de fichiers dont il a été victime.

Le courrier reçu lui a permis de reconstituer une partie de ces fichiers et de ne pas perdre tout contact avec ses lecteurs. Touché par ces marques de syn thie, Jean de Bonnot a souhaité leur

témoigner concrètement sa graticude en leur proposant exceptionde ses livres au prix coûtant

Il renouvelle aujourd'hui ce geste avec un des plus beaux volun sa bibliothèque : Les Contes d'As-

MONS

INDEESEN



d'Andersen

avec les 195 savoureuses illustrations de HANS TEGNER dont les originaux sont conservés au Cabinet des Estampes

genx. Par la taille d'abord, c'est un des grands formats des éditions Jean de Bonnot: up fort in-quarto (21 x 27 cm) de plus de 500 pages. Par l'iconographie ensuite qui est somptueuse. Enfin par le prix coú-tant qui vous fait bénéficler d'un gain d'autant plus important que le livre est important.

### Les plus beaux contes du monde n'ont pas été écrits pour les enfants

Hans Christian Andersen niecrivit pas ses contes pour les enfants. Il les conquit pourtant, car des tevles féeriques peuvent se lire à deux niveaux; les adultes y savourent une poesie sensible teintée d'ironie voltairienne tandis que les entants s'y retrouvent de plain-pied avec le merveilleux de leur âge.

Il n'est point d'objet ou d'être qu'Andersen n'ait touché de sa baguette magique et auquel il n'ait durine vie et parole. Toute rencontre exaltait son imagination faisant jaitlir l'inspiration. La fertifité de son esont, sa tendresse, son humour souvent nuancé de mélancolie, son amour de la vie, toutes des qualités ont lan de ce nordique le plus universel des

### Un univers fantastique

On se souvient du TVilain Petit Canard", conte plus ou moins autobiographique, dont le héros, rejete de la communauté des canards a cause de sa laideur supposee, se revelera être un superbe cygne immaculé. On se rappelle aussi la Petite Sirène" qui se tue pour suivre un prince charmant Parmi les contes les plus touchants figure "la Petite Marchande d'allumettes" qui inspira le mime Marceau, sollicitarit en vain les passants un soit de Noel, elle frotte ses allumettes

une à une pour se chauffer et voir dans les flammes les merveilles troid i emporte Et puis il y a toute. la cohorte de ces contes si origi-naux mettant en scène des objets qui soudain s'animent; une théière, un "intrépide" soldat de plomb, une aiguille... Parmi les rècits les plus poétiques, evo-quons le Rossignal de l'Empeme s'est emparé. Vous relirezaussi avec delectation lle Nouveau Costume de l'Empereur" ou l'on voit un souverain et sa cour victimes d'un tailleur malicieux qui prétend confectionner des

### Une édition très précieuse offerte au prix coûtant

En offrant aujourd'hui de chefd'œuvre au prix coûtant. Jean de Bonnot souhaite ainsi payer un peu sa dette à l'amitte et à la tidelne Ceigester/est le résultat d'aucune concession sur la qualité. En eltet de belin-quarto (21x 27 cm) de 544 pages a ete réalisé dans la saine tradition Jean de Bonnot: reliure plein cuir taillée d'une seule pièce dans une peau de mouton preprochable, dos etplats ornés d'un decor original grave par l'artiste Maurice Charner, pousse surpriventable, tranche supérieure dorée à la feuille avec de même or lin, mise en page rattinee, trancheliles et signet tresses, gardes a l'ancienne, impression en deux couleurs, noir et or.

Ce livre de haute tenue vous est exceptionnellement offert au privicoûtant a titre de remerciement.

### **GARANTIE A VIE**

Il vaut mieux avoir peu de livres mais les choisir avec doût. Les beaux livres donnent a l'amateur éclaire des satisfactions inépuisables. Jean de Bonnotine publie que des œuvres de qualité soignées dans les plus petits détails Elles prennent de la valeur chacuir embellissent en se patinant avec le temps C'est pourquoi Jean de Bonnot s'engage a racheter ses ouvrages au souscripteur pour le même prix et à n'importe quel moment.

Liza de Boarest

| BON                | OFFRE EXCEPTIONNELLE EN REMERCIEMENT       |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Je souhaite profit | er de voire offre excentionneile me propos |

"les Contes d'Andersen" en un fort volume in-quarto (21 (27 cm). relié plein cuir a l'or lin 22 carats

Si de livre ne me convient pas, le vous le rent errai dans son emballage d'origine, dans les dix jours, sans nen vous devor Si je décide de le garder, je vous reglerai le montant de 170F (+ 22,60F de trais de port).

| Nom              | Prénoms                                      |
|------------------|----------------------------------------------|
| Adresse complète |                                              |
|                  | Ville                                        |
| Signature        |                                              |
| •                | ouna être suspendue a tout mament sans preav |



5 43 gra



# **AMÉRIQUES**

### Chili

# Première grève « sauvage » dans une entreprise française depuis 1973

mandons également au président François Mitterrand d'intervenir au-

Cette déclaration au Monde de M. Jose Villeges, président du syndido iru tilnoo el úo toemom us atisf lutterons jusqu'aux dernières consé-quences », affirme un dirigeant syn-

lectrique du Chili, paraît divisé en

que 500 travailleurs chiliens entassés autour du local syndical, les dortair les autres sous des tentes de

Comment en est-on arrivé là ? Sede la brutalité de l'encadrement frannous traitent comme si nous étions lifié de cinquante-six ans.

grève de la faim.

fois en grève le 17 novembre demier depuis 1973. Aux termes de la légis torise pas le personnel à faire grève

De notre envoyé spécial C'est précisément pour conquérir ce droit que celui-ci décide de cesser le

> par cette réaction... et par l'attitude très prudente des automés, qui, à aucun moment, ne recourront à des la direction fait une importante concession et accepte d'engager des négociations avec les représentants du personnel sur le problème des ré-munérations. Elles dureront durant

> nent cependant à un principe d'acqui décident la reprise de la grève. L'ambassadeur de France, M. Léon Un accord est signé le 9 janvier. La cette proposition à un vote secret de

ment. Tous les responsables syndi-CRUX AT CRUX QUI SONT CONSIDÈNIS

li est ciair que le conflit de Colbunux sont conscients de mener une que Colbun-Machicura marque la début de la reconquête des droits des JACQUES DESPRÈS.

(1) Ce syndicat fait partie de la Confédération nationale des syndicats des travailleurs de la construction, où

# Des manœuvres combinées des États-Unis et du Honduras se dérouleront en lévrier près de la frontière du Nicaragua

riennes se dérouleront à partir du , de proppes honduriennes dans l'est ion atlantique frontalière avec le Quelque 5 000 soldats honduriens

et 1 600 militaires américains (900 appartenant à de diverses unités stavenant de pays voisins) participe-ront à ces exercices baptisés « Big Pine » (grand pin), mettant en œu-vre des forces terrestres, sériennes

du pays et pour fournir un soutien

monter une opération militaire

# Producteurs, distributeurs, consommateurs.

# Aujourd'hui nous négocions

# la preuve: les produits approuvé"

Des producteurs et des distributeurs ont proposé d'apporter à leurs produits ou à leurs services des avantages supplémentaires. Des Organisations de Consommateurs nationales ont approuvé cette initiative. Pour l'amélioration de la qualité, ils ont signé ensemble, sous l'égide du Ministère de la Consommation, un contrat de droit privé.



Les produits ou services bénéficiant de ces contrats sont appelés produits "approuvé" Ils sont reconnaissables à un signal "approuvé" et offrent des avantages en plus. Par exemple, si un produit bénéficie d'une amélioration de sa résistance à l'usure et d'une extension de ses conditions de garantie, c'est un produit "approuvé".

# Voici les premiers contrats pour l'amélioration de la qualité:

ABSORBA PORON: Brassières et chemises américaines. Pyjamas "Dors bien" • BERCHET: Micromath. Micromusic • MEILLAND RICHARDIER: Tous rosiers de jardin • SMOBY: Camion Bricolo. Brouette 1010. Mosaform. Sapin musical.

SOUS L'EGIDE DU MINISTERE DE LA CONSOMMATION.

To mainte Transition of Maria

The state of the s

**AMÉRIQUES** 

États-Unis

# Deux années de reaganisme

(Suite de la première page.)

Le premier changement concerne la défense nationale, dont le budget est passé de 136 milliards de dollars en 1980 à 232 milliards en 1983. Le Pentagone absorbe désormais 29,1 % des dépenses fédérales, courre 23,4 % il y a trois ans. Et des augmentations successives sont envi-

On a assisté au phénomène inverse pour les autres dépenses. Leur hausse d'une année sur l'autre a été. ramenée de 17,3 % en 1980 à 10,3 % en 1981, 6,6 % en 1982 et 1,9 % en 1983. M. Reagan a supprimé, en particulier, treme-six mille postes de fonctionnaires fédéraux, soit une diminution des effectifs de 1,2 %.

La troisième grande modification des masses budgétaires concerne la fiscalité. La Maison Blanche a fait voter des allégements pour les personnes physiques et les entreprises, des mesures en faveur de l'épargne et une modification des droits de donation et de succession. La charge fiscale est passée de 21 % du P.N.B. en 1981 à 20,3 % en 1983.

### Faire payer les pauvres?

Concrètement, M. Reagan a réduit de 25 % (répartis sur trois ans) les taux de l'impôt sur le revenu pour les personnes physiques. Ré-duction uniforme pour tous les contribuables. Ce qui veut dire qu'une famille de quatre personnes n'a économisé que 218 dollars pendant la période considérée si son re-venu annuel était de 10 000 dollars, mais qu'elle a réalisé une économie bien supérieure (12 744 dollars) si son revenu était dix fois plus important. On touche là au cœur des « reaganomics », accusés de favoriser les riches au détriment des pauvres. Ce n'est pas un simple slogan, M. Reagan a effectivement grossi le portefenille des plus fortunés, comp-tant sur eux pour investir. Et il a al-légé le porte-monnaie des plus défavorisés, car il fallait bien trouver l'argent quelque part. Il a estimé aussi que c'était un bon moyen de sortir ces citoyens d'un état d'assistés auquel ils s'habituaient. La middle class, elie, a été piutôt éparenée. Pendant ces deux années de reaganisme, on n'a pas touché aux sions des retraités et anciens combattants, malgré la part considé-table qu'elles occupent dans le budget fédéral. Mais des mesures sont

La hache de M. Reagan s'est dirigée vers quaire grands programmes lédéraux destinés aux plus défavotisés : bons alimentaires gratuits, nutrition infantile, aide médicale et assistance aux mères seules. Près de

Washington - Le président

Resgan ne supporte plus de lire

dans la presse des propos qu'il a

prononcés la veille, en petit co-

mité dans le bureau ovale. J'en si plein le dos de ces

fuires », a-t-il déclaré, selon son

porte-parole David Gergen, qui a rendu publiques dix règles de

conduite destinées à la fois aux

★ hommes du président » et aux

Les premiers sont invités à

es, après en avoir été auto-

les, ils devront passer cha-

s'en tenir aux interviews classi-

risés par le département des

communications. Quant aux jour-

que fois par M. Gergen ou ses

le responsable adéquat.

joints qui les orienteront vers

S'il était appliqué, un tel sys-

tème modifierait sensiblement la

manière ciont la presse eméri-

caine « couvre » la Maison Blan-

che. Les quotidiens et hebdoma-

daires sont pleins, en effet, de

puleusement rapportées entre

guillemets, qu'un code précis at-

tribue à un « haut fonction-

naire », un « fonctiongaire » ou

être dû surtout aux fuites concer-

nant le budget 1984. La presse

ne casse de citer les avis de tel

ou tel responsable : ils semblent

tous beaucoup plus raisonnables que le président. Celui-ci ne veut

pas qu'on lu force la main et re-fuse d'apparaître comme le jouet de ses conseillers.

mandements présidentiels ont été publiés qualques heures

après une citation blen embarras-sante du Dallas Morning News. Citation avec nom et prénom de

l'auteur celle-là. M. James Ba-

ker, secrétaire général de la Mai-

son Blanche, avait confié à un

journaliste, lors d'une pertie de

chasse à la dinde seuvage :

« Raymond Donovan (la ministre

du travail, suspecté de pratiques

ifficites mais ayant bénéficié d'un

non-lieu) n'aurait pas dû rester é

SON POSTS. 3

Par coincidence, les dix com-

Le dernier coup d'arrêt semble

un simple conseiller.

ces confidences anonymes, stru-

Le président est agacé

par les fuites...

De notre correspondant

un million d'enfants n'ont plus droit à des repas gratuits à l'école, et deux millions d'Américains ne recevront plus de bons alimentaires cette année. Les conséquences sont parfois désastreuses. Il a été décidé, par exemple, que les femmes ayant des enfants à charge ne pouvaient cumuler les allocations familiales et les pensions de chômage. Résultat : beaucoup d'entre elles ont préféré

quitter la vie professionnelle. Une récession plus longue que prévu a mis de nombreux chômeurs dans une situation impossible. Car M. Reagan a rendu plus difficile aux Etats l'extension de la durée des ailocations et livré au bon vouloir des entreprises privées un système de formation professionnelle qui était jusqu'à présent contrôlé par le gouvernement fédéral. Un tel pro-gramme (Comprehensive Employment Training Act) avait permis d'aider sept cent cinquante mille personnes en 1978.

La politique du logement est une autre illustration des « reaganomics ». Washington ne subvention-nera que vingt mille unités en 1983, soit dix fois moins qu'au milieu des années 70. Le loyer a été relevé.

Les conséquences immédiates de cette politique sont souvent moindres qu'on ne le croit. C'est la récession, bien plus que les coupes budgé-taires, qui est vivement ressentie par des millions d'Américains. Il a été calculé par exemple que les familles qui se contentent du programme sistance Aid to Families with Dependent Children n'ont perdu que 2 % de leurs revenus. Mais combien d'entre elles peuvent se contenter d'un revenu aussi bas? Et qu'adviendra-t-il dans les années suivantes si ces mesures ne sont pas modifiées? Les principaux effets des « reaganomics » sont encore à venir. Jusqu'à présent, la plupart des acquis de la « grande société » demeurent, même si les budgets out été rognés.

La Reagan Revolution est parfois restée au stade des mots. Les revendications de la nouvelle droite, appuyées par la Maison Blanche, ont totalement échoué au Congrès. Les législateurs ne sont pas revenus sur la libéralisation de l'avortement ou la mixité raciale dans les écoles, ils n'ont pas institué la prière dans les classes, ni accordé des exemptions d'impôts aux établissements privés. Le Congrès a même renforcé le Voting Rights Act - qui assure l'accès des minorités aux prnes - contre

l'avis de la Maison Blanche. La réduction du budget de l'environnement et les suppressions de rèelements administratifs ont rendu

Cette remarque a été jugée

« regrettable » par le président

qui a exprimé sa « pleine

confiance > au ministre. Le plus

piquant est que la nouvelle régle-

mentation est signée de l'auteur

de l'incident, M. Baker. Il a

ajouté au bas du texte un clin d'œil en post-scriptum : « Le

président a refusé de faire une

réalisées à l'affût des dindes. »

exception pour les interviews

La Commission des journa-

listes pour la liberté de la presse

a dénoncé vivement la directive

présidentielle ; « M. Reagan de-

vrait embaucher le K.G.B. qui est

beaucoun olus-efficace que

M. Gergan pour appliquer la cen-

sure... > Mais le travail de la

presse sera-t-il réellement modi-

fié ? Réponse de Steven Weis-

man, qui est chargé de la Maison

Blanche au New York Times :

« Je pense que les choses vont

changer pendant quelque temps, puis on reviendra au vieux sys-

tème. Les fuites sont inévitables.

Si les responsables les organi-

sent, c'est par intérêt parsonnel

ou pour servir le gouvernement.

Après tout, personne ne les y

oblige... Il m'est rarement arrivé

de juger maladroite une confi-

dence qui allait faire du bruit. »

En janvier 1982, M. Reagan

avait interdit aux membres du

Conseil national de sécurité tout

contact non autorisé avec la

presse. Cette règle a été progres-

même problème sans lui trouver

de solution. Comme si Washing-

Car c'est une ville très trans-

parente. Si on trouve porte close

à la Maison Blanche, on peut

du Congrès qui savent beaucoup

de choses et adorent se confier.

Sur ceux-là, le président n'a au-

cune prise. D'ailleurs, comment

pourrait-il mener sa bataille per-

manente contre le Capitole sans

chuchoter à la presse sa propre

version des faits ?

niours s'adresser aux membres

ton ne supportant pas le secret.

sivement oubliée. Ses préd seurs s'étaient tous attaqués au

moins efficace la lutte contre la pollution. Mais, là aussi, les projets gouvernementaux se sont heurtés à me forte opposition, et il a fallu faire machine en arrière. Si la mise en vente de nombreuses terres fédérales a commence, 400 000 hectares d'étendues sauvages ont échappé à l'exploitation à laquelle les destinait le secrétaire à l'intérieur.

Perçu comme un ennemi des pauvres et des minorités, M. Reagan a réussi à décevoir deux catégories qui lui étaient acquises : les conserva-teurs et les businessmen. Cette dou-ble déception se reflétait il y a quelques jours dans un éditorial très sévère du Wall Street Journal. La situation est en train de se détériorer progressivement, écrivait le quotidien des milieux d'affaires. Elle ne peut être sauvée que par une action Spectaculaire >

La détérioration concerne surtout le déficit budgétaire qui n'a cessé de s'accroître depuis deux ans pour at-teindre des proportions historiques. On est passé de 57,93 milliards de dollars en 1981 à plus de 185 mil-liards en 1983. C'est d'autant plus troublant que M. Reagan se présen-tait comme le champion de l'équilibre et proposait même un amendement constitutionnel pour le rendre

obligatoire. A qui la faute? Le président incrimine la récession et le refus du Congrès de voter toutes les coupes sociales qu'il réclamait. Mais il feint d'oublier que les allégements siscaux et l'augmentation des crédits militaires, pour lesquels il s'est tant battu, ont créé un tron considérable. L'Etat fédéral a dû multiplier ses emprunts, concurrençant ainsi les entreprises privées sur le marché du crédit. Les autorités monétaires ont dû pratiquer une hausse des taux d'intérêt pour maîtriser l'inflation. D'où cette longue récession dont l'Amérique cherche, avec tant de difficultés, à sortir.

### « Tenir le cap »

En deux années de reaganisme, le produit national brut n'a augmenté que de 0.7 %. La principale réussite de cette politique est le ralentisse-ment de la hausse des prix : 4,8 %, au lieu de 13,1 %. C'est encore mieux que ce que promettait M. Reagan lui-même. On peut y ajonter la remontée des valeurs boursières (+ 10 %) et le redressement du dollar (+ 31 %), malgré les effets très négatifs de ce dernier élément sur le commerce extérieur.

Le reste du bilan est bien sombre. Outre le déficit budgétaire, il faut noter la baisse de la production industrielle (- 8,7 % en deux ans), le chiffre le plus élevé des faillites d'entreprise depuis 1940, et bien entendu, le chômage. Le lundi 17 janvier à Milwaukee (Wisconsin), plus de dix-milles personnes faisaient la queue pour deux cent cinquante em-plois. Ce n'est pas un cas isolé. Les États-Unis comptent douze millions vail. Le tanx de chômage est passé en deux ans de 7.4 % à 10,8 %. Quand on pense que M. Reagan qualifiait déjà de - dépression l'état de l'économie américaine pen-

dant la campagne électorale... Le président et ses collaborateurs annoncent depuis la sin de 1981 une reprise imminente qui a été repoussée de mois en mois. Ces fausses prédictions n'ont renforcé ni leur crédibilité ni leur capital de confiance. La récession persistante et le déficit croissant ont modifié les rapports de forces politiques à Washington. Au profit des démocrates, qui ont gagné vingt-six sièges supplémentaires de représentants aux élections de novembre dernier : au profit aussi des républicains modérés, proches des émocrates, qui sont désormais plus forts que la coalition des élus conservateurs. Et au profit du Congrès dans son ensemble, qui s'affirme da-vantage face à la Maison Blanche.

Avec un mélange d'entêtement et de conviction, M. Reagan engage ses concitoyens à « tenir le cap ». On admire son optimisme, mais on doute de plus en plus de son programme. Lui, au moins, il croit aux reaganomics », notait récemment un commentateur. Est-ce aussi sûr? On assiste de plus en plus à des altérations de la ligne initiale, comme le freinage de l'accroissement des crédits militaires pour 1984 ou le projet à long terme de créer de nouvelles taxes.

Le plus grave est que M. Reagan ne semble avoir qu'une seule recette pour ramener le déficit budgétaire à des proportions raisonnables : une forte reprise économique. Ce n'est qu'un espoir. « L'élément-clé de la reprise, lançait récemment un responsable de la Maison Blanche, est la prière. Nous sommes en train de construire une chapelle derrière le bureau ovale. -

ROBERT SOLÉ.

Prochain article:

BEAUCOUP **DE TEMPS PERDU**  Du meuble individuel... au grand ensemble

# La maison des

Paris · Bruxelles · Genève · New York · Rome · Rotterdam · Vienne



JUXTAPOSABLES - SUPERPOSABLES

4 hauteurs - 2 largeurs - 3 profondeurs - 2 contents

Spécialiste européen pour le rangement des livres de tous formats. La Maison des Bibliothèques propose une nouvelle ligne exclusive, extrêmement sobre et fonctionnelle. La "Ligne OR" vient ainsi compléter le très large éventail de La Maison des Bibliothèques (Standard,

Rustiques, Contemporains, Ligne Noire, etc.). Ces prestigieux modèles permettent de constituer, par simple superposition et juxtaposition, la bibliothèque idéale quelle que son la place dont on dispose. Veritable architecture de montants et de traverses OR habillés de panneaux et d'étagères Noires ou lvoire, la "Ligne OR" apporte une solution rationnelle et très décorative au rangement de tous vos ouvrages, aussi bien professionnels que de collection ou d'agrément

Etagères et panneaux en mélaminé noir ou ivoire double face, montants en aluminium anodise brossé doré, avec vérins réglables. Système de crémaillères encastré permetrant le réglage en hauteur des etagères au cm. Finition des chants de tablette par un T en aluminium dore. Tous ces modeles peuvent être lermes sur option par des portes bois, des glaces claires, des glaces Parsol bronze ou des glaces miroir Parsol.



# 12 modèles VITRÉS JUXTAPOSABLES - SUPERPOSABLES 5 bauteurs - 2 lergeurs - 2 profondeurs - 5 confe

L'une des plus récentes créations exclusives de LA MAISON DES BIBLIOTHÉQUES réalisée à partir d'un nouveau matériau permettant un usinage dans la masse, identique à celui du bois massif. Tous les modèles de la LIGNE NOIRE (JUXTAPOSABLES ET SUPERPOSABLES par simple pose sans aucune hxation) permettent de constituer des ensembles hibliothèques très élégants. De nombreux accessoires (1/4 de ronds, meubles d'angle, abattant-secrétaires, étagères T.V., etc.) offrent de multiples possibilités de décoration intérieure comme d'aménagement de cabinets de travail. Maintonant disponible en S couleurs; Nois - Bran avalou - Spige - Vert bronze - Gris.

Nouvelle série en panneaux de libres à structure homogene et de densité moyenne et constante. Vernis 5 couleurs au choix. Côtés moulurés dans la masse avec plates bandes. Etagères et côtés épaisseur 22 mm, chants arrondis. Fonds contreplaqués, vitres coulissantes avec onglets, bords doucis, étagères intérieures réglables sur taquets violons, pieds de 5 cm avec plinthe en retrait, dépassements hauts de 3 cm avec arrondis. Assemblage très facile par vis de rappel invisibles.

REPRISE EN CAS DE NON CONVENANCE EXPÉDITION RAPIDE ET FRANCO DANS TOUTE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE

La maison des

Paris: 61, res Froidevaux 14°.

Magasura convertate lands de 14 h.a. 19 h.e. du mandi au **anunció junction** de 9 h.b. 19 h. es géneragia on, Métro Denden Rochia e au . Gaite : Edgar Quanet Autobra. 28:385-68. BORDEAUX, 10, r Bouffard, tel. (56) 44 39.42 CLERMONT-FERRAND 22 r. G Clemenceau, rd. (73) 93.97.06 GRENOBLE, 59, r St. Lauxent, 16L (76) 4255.75

LELLE, 88, r Esquermoise, rel (30) 55 o9 39 LIMOGES, 57. r Jules-Nortac, tel. (55) 791542 LYON. 9, r de la République, tel (7) 828.38.51 MARSEILLE, 109, r Paradis (metro Estrangin), tél. (9) 37 £0 54 MONTPELLIER, 8 r Strane (pres Care), (el. (67) 581932 NANCY, S. r. Samt Michel (pres du Palais Ducal), tel. (8) 332 54 64 NANTES, 16, r. Gambetta (pres rue Coulmiers), (el. (40) 74.59.35 MICE, 8 r de la Bouchene (Vieille Villet, tel 193) 90 14 54 RENNES, 16, quai E. Zola (pres du Muser), rel (94) 30/26/77 ROCEN, 43 r des Chamenes (el. 135) 71 m 22 STRASBOURG, 11 rue des Bouchers, 181, (68) 36 73 78

TOTALOUSE, Lin des Trois Ronards (pres place St-Serner) (et (61) 22 42 40 TOURS, 5, r. H. Barbusse (pres des Halles), (el (47) 61 03 28

Opera du marci an sagnadi inches de 9 h a 12 h u de 14 h a 19 h.

LA MAISON DES BIBLIOTHÈQUES, 75680 Paris CEDEX 14. Veuillez m'envoyer sans engagement votre catalogue en touleurs contenant tous les détails (hauteurs, largeurs profondeurs, maténaux. tennes contenances, proceso 1 sur cos modeles : STANDARDS, RUSTIQUES STYLES, CONTEMPORAINS, LIGNE

Rel CATALOGUE
FAR TELÉPHONE
24 H SUR 24 H
(1) 320.73.33

# Les rencontres nationales des « acteurs du changement » s'ouvrent jeudi à Paris

Les rencontres des « acteurs du changement », organisées par le parti socialiste, commencent le jeudi 20 janvier et s'achèvent le dimanche 23 janvier à Paris. « Inventer les movens qui permettent de consolider et d'étendre ce qui a été entrepris et de concré-tiser ce qui reste à faire : voilà ce qu'il nous faut réussir. Ensemble. C'est dans cet esprit que dialogueront des syndicalistes, des chefs d'entreprise, des universitaires, des journalistes, des représentants des mouvements associatifs, militants ou non du parti socialiste. Physicurs ministres participeront à ces journées, notamment M. Jacques Delors. ministre de l'économie et des finances. Mª Yvette Roudy, ministre des droits de la femme, MM. Robert Badinter, garde des sceaux, Joseph Franceschi, secétaire d'Etat chargé de la sécurité publique, Pierre Bérégovoy, ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Jean-Pierre Chevènement, ministre de la recherche et de l'industrie, Jean Auroux, ministre du travail.

« cultures, mentalités et changement » (les intellectuels, les femmes, l'école, la communication) le jeudi ; • la société française et le changement » (décentralisations, libertés, sécurité) le vendred; « mutations économiques et changement social » (politique industrielle, entreprises, banque, commerce et artisanat) le samedi. Le dimanche 23 janvier, autour du thème « la France, acteur du changement », seront réunis plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement, MM. Felipe Gonzales, président du gouvernement espa-

gnol : Bruno Kreisky, chancelier fédérai d'Autriche: Olof Palme, premier ministre suédois ; Andréas Papandréou, premier ministre de la République hellénique : Hernan Siles Zuazo, président de la Bolivie : Kalevi Sorsa, premier ministre de Finlande; Habib Thiam, premier ministre da Sénégal. M. Pierre Mauroy interviendra également, ainsi que M. Lionel Jospin, premier secrétaire du P.S.

Organisateur de ces journées, M. Gérard Delfan, membre du secrétariat du P.S., sênateur de l'Hérault, explique ci-dessous pourquoi le parti socialiste a éprouvé la nécessité d'inviter au dialogue les « acteurs du changement», alors que les Français apparaiss pour la plupart, plus « spectateurs »

# M. Delfau (P.S.): donner des nouvelles habitudes aux Français

· Des · acteurs · du changement, en existe-t-il vraiment heaucoup? Les Français ne sontils pas, pour la plupart, specta-

- Le 10 mai 1981 s'est passé à l'inverse de 1936. En 1936, c'était la ferveur populaire, la mobilisation, une forte dynamique sociale. 1981. c'est une alternance qui se réalise dans la recherche de la paix sociale. Nous avons voulu sauvegarder cette paix sociale avec comme conséquence négative un risque de passivité, de démobilisation. Depuis dixneul mois nous sommes dans une situation où il nous faut préserver à tout prix la paix sociale et en même temps demander à tous ceux qui sont actifs, dans cette société, de s'engager résolument dans la voie du changement.

· Le peuple français n'est pas habitué à ce genre de démarche. Il a subi pendant des années, sous le septennat précédent, une espèce d'intoxication selon laquelle la France serait une petite puissance qui devrait se résigner par réalisme. Dès lors, de nouvelles habitudes ne peuvent pas être acquises immédia-

### - Comment s'y prendre?

Le changement social suppose une dynamique culturelle, une évolution des mentalités. On peut déciencher l'une et l'autre par un processus révolutionnaire, avec tous les risques de dérapage que l'on connaît. Nous n'avons pas voulu faire cela. On peut aussi parier sur la durée, avec comme instrument principal le dialogue et la rencontre. C'est dans ce cadre que nous situons notre initiative.

· Nous savons bien qu'il y a dans notre société des intérêts antagonistes. Mais compte tenu que nous nous inscrivons dans les règles de la démocratie, et compte tenu des contraintes exceptionnelles qui pesent sur la France d'aujourd'hui. il y a possibilité, à partir du débat, d'accords peut-être limités sur des points positifs.

· Par exemple, l'une des entreprises de ma région a des problèmes économiques très importants. Elle a été obligée de licencier. Le comité d'entreprise a décidé, il y a une huitaine de jours, que, pour limiter les licenciements il n'y aurait pas de prime de fin d'année en 1982. Il a même envisagé un blocage des salaires. Evidemment, il s'agit là d'une situation tout à fait exceptionnnelle qui ne saurait être généralisée. Je n'ai d'ailleurs pas à juger sur le fond la valeur de la décision prise. Mais voilà bien un exemple précis qui montre que des partenaires sociaux peuvent dépasser leurs intérêts à court terme pour regarder le long terme. Nous pensons que ce type de dialogue - dans des circonstances moins dramatiques - doit devenir l'habitude et que le parti socialiste a capacité à en créer le lieu.

- C'est un rôle nouveau pour le P.S. Depuis le 10 mai, il ne nous avait pas habitués à cela, mais plutôt à une prise en compte, au jour le jour, des réalités quotidiennes de l'action politique. Quitte à réagir contre telle ou telle décision d'un ministre, comme dans l'affaire des livrets de caisse d'épargne...

On ne peut pas construire une politique sans tenir compte du moment, y compris d'un contexte électoral. Mais je serais inquiet si l'on perdait de vue le moyen et le long terme. Les Français nous jugeront avec le temps de retard que suppose toute action politique, en fonction de quelques idées très simples, d'ici deux ou trois ans, quand l'opinion aura vraiment mesuré ce que la gauche a voulu faire.

· Quand on est dans la politique quotidienne, on sous-estime toujours le décalage qu'il y a entre une action politique et sa perception par l'opinion publique. Le parti socialiste aurait tort s'il se laissait trop aller à la tentation du coup par coup. S'il y a une chose que j'ai apprise de Fran-cois Mitterrand, c'est bien l'idée selon laquelle il faut gérer le temps en politique.

· Prenez l'exemple de la fracture économique de 1972-1973, au

moment où le monde a basculé dans la crise. Il a fallu huit ans pour que l'opinion publique française prenne progressivement conscience que le temps de l'abondance est révolu, qu'il y a une nouvelle économie à meture en place. C'est la preuve que, dans une société comme la nôtre, un fait politique évident peut parsois mettre une dizaine d'années à parvenir jusqu'à la conscience moyenne

des gens. - N'est-ce pas le procès de la gauche que vous faites? Ellemême a mis beaucoup de temps à assimiler la fracture dont vous

- La gauche a assimilé cette fracture, pour ce qui concerne le parti socialiste, avec le projet socia-liste de janvier 1980. Elle l'a fait en tenant compte d'un décalage important avec l'opinion publique. C'est là tout le problème. Un parti comme le P.S. ne pouvait pas avoir, face à cette crise, la même attitude que des universitaires ou que de tout petits partis. Il fallait trouver un moyen terme entre la situation telle qu'elle était et la situation telle qu'elle était perçue par les Français.

- Donc logiquement, le P.S., devrait actuellement être en retard d'un débat, d'une réflexion prospective...

- En dix-neuf mois, on ne pouvait à la fois assumer l'héritage, légicommencer à faire notre politique dans les faits et, en plus, faire de la prospective. A partir du débat que nous avons lancé à l'occasion des rencontres, des questions qui seront celles de demain doivent surgir. Mais le P.S. ne peut pas agir comme une société de pensée, une université. Il ne peut pas privilégier la prospective et oublier le quo-tidien.

Propos recueillis par JEAN-YVES LHOMEAU.

• L'action de M. François Mitterrand est jugée - négative - par 45 % de Français au lieu de 41 % au mois de décembre, indique un sondage réalisé par Louis-Harris et publié mercredi 19 janvier par le Matin.

Ce sondage a été effectué du 6 au 11 janvier auprès d'un échantillon de 1 000 personnes, représentatif de la population française. Selon cette enquête, l'action du président de la République est jugée - positive -par 43 % de Français.

Quant au premier ministre, 38 % des Français sont mécontents de la manière dont il exerce sa fonction et 37 % satisfaits, au lieu de 46 % et 39 % le mois précédent.

### M. Barre: le plus mauvais service à rendre à l'opposition serait de vouloir l'unifier

contre cette « tradition intellectuelle assez répandue, qui consiste à considérer que le progrès social ne peut se réaliser que lorsque la gauche est au pouvoir ».

Selon l'ancien premier ministre une bonne politique de progres social doit se traduire par des mesures qui n'entraînent pas de déséquilibres graves dans l'écono-mie. Elle doit s'efforcer de créer les conditions d'une société de progrès. de responsabilité et de justice ».

M. Barre a précisé : - Il n'est pas question de nier la générosité de certaines mesures [gouvernemen-tules], mais il faut admettre quelques principes simples, notamment que l'on ne peut faire preuve de générosité sans ressources suffi-santes; sinon, il s'agit d'une généro-sité à crédit, d'une générosité en monnaie de singe. . Il a ajouté : . Le gouvernement a commis une très grave erreur d'appréciation [en ana-lysam] les possibilités économiques de la France. Il a engagé une politi-que aventureuse [qui] a frappé ceux-là même auxquels il voulait apporter un hien-tire. apporter un bien-être. >

Interrogé sur l'enseignement qu'il avait tiré de la « défaite de 1981 » et sur la stratégie de reconquête du pouvoir de l'opposition, M. Raymond Barre a notamment déclaré: « Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas à l'échec du 10 mai 1981. J'ai pensé que, aux élections législatives de 1978, les François avaient très clairement manifesté leur hostilité au prome commun. Je croyais qu'en

M. Raymond Barre, qui animait, mardi 18 janvier, un d'iner-débat majorité l'intérêt national l'empororganisé par le C.D.S. du sixième arrondissement de Paris, s'est élevé nelles, et que les Français voteraient dans des conditions qui ne mettraient pas en danger la cin-quième République, (...) « J'ai été très attristé par la campagne présidentielle : alors que le pays était en déplayer les compartements les plus irréfléchis, irresponsables, ignorants des réalités internationales et nationales. -

A propos de la stratégie de l'oppo-sition, le député (app. UD.F.) du Rhône a affirmé : « L'opposition ne doit se montrer ni agitée ni pressée, mais elle doit montrer au contraire qu'elle est capable de prendre conscience des grands problèmes de la France et d'en assumer la charge. Elle doit s'abstenir de saire des promesses catégorielles, sinon un jour nous nous retrouverons dans une situation impossible. Il ne faut pas que l'opposition passe son temps à renouveler les schémas du passé; mais qu'elle se montre porteuse de solutions nouvelles.

M. Barre a ajouté : . Le plus mauvais service à rendre à l'opposition actuelle serait de vouloir l'unifier. (...) On veut jeter une espèce de voile sur le passé. (...) Mais il faut être sérieux... Il existe plusieurs courants, on ne les fera pas disparaître. Il faut au contraire que chacun de ses courants se renforce, s'organise et ne cherche pas à camoufler ses convictions. Toutes les tentatives visant à unifier l'opposition se traduiraient par des tensions, des éclatements qui seraient facheux. (...) Il faut accepter la diversité -

### **EN GUYANE**

### Heurts entre grévistes et gendarmes à Saint-Laurent-du-Maroni

De notre correspondant

produits, hundi 17 janvier, à Saint-Laurent-du-Maroni, deuxième ville da département de la Guyane, entre une partie de la population, sontepréfecture, en grève depuis le début du mois, et des gendarmes mobiles venus assurer la protection du personnel non gréviste.

Les incidents ont en lieu en début d'après-midi, après que l'Union des travailleurs guyanais (U.T.G., syn-dicat indépendantiste) eut sommé les forces de l'ordre, postées dans le parc de la sous-préfecture, de quitter la ville avant 13 houres... Un cocktail Molotov a été lancé; les gendarmes ont riposté par des jets de grenades lacrymogènes. On ne signale aucun blessé grave. Les manifestants ont reflue puis ont organisé, dans la soirée, un défilé aux flambeaux en criant des slogans hostiles aux forces de l'ordre.

• M. Philibert Duféal, communiste, secrétaire général de la roport Charles de Gaulle a marqué C.G.T., a été élu président du co-mité économique et social de la de M. Charles Hernu, le retour en Martinique, par vingt-six voix contre vingt et une à M. Jean Crusol, universitaire, membre influent de la fédération socialiste du département. Pour la première fois, le groupe patronal n'avait pas présenté de candidat. - (Corresp.)

Deux membres de l'U.T.G. - un homme et une femme - ont été interpellés dans la mit puis relâchés mardi matin 18 janvier, tandis que les gendarmes mobiles devaient onitter la localité

Salen

**TOP** 

節をなる。

latere di

mars

adredi

Le personnel en grève travaille habituellement a assurer les liaisons fluviales avec le Haut-Maroni et s'occupe du matériel roulant de la sous-préfecture. Il réclame une augmentation de salaires et une amélioration des conditions de travail.

Le contentieux traîne en longueur parce que ces employés ne dépen-dent plus, désormais, de la préfecture, mais — à cause de mise en œuvre de la décentralisation — du conseil général. Or celui-ci n'est pas encore habitué à régier ce genre de

Il a toutefois été décidé de réunir, mercredi après-midi, une commis-sion paritaire pour essayer de dégager les bases d'un accord.

### EDMOND FRÉDÉRIC.

• Une cérémonie religieuse à l'aémétropole des corps des deux gendarmes mobiles. Eric Galardon, vingt et un ans, et Jacques Morice, vingt-deux ans, tués le 10 janvier en Nouvelle Calédonie

Outre le ministre de la défense, étaient présents à la cérémonie le directeur général de la gendarmerie nationale, M. Barbeau, le général Simon, représentant le premier minis-tre, et le général Andraud, major général de la gendarmerie nationale.

Les gendarmes de l'escadron d'Argentan ont rendu les honneurs en présence des membres de l'escadron des deux disparus rapatriés par le même avion et commandés par le lieutenant Jamin, qui a lu la citation à l'ordre de la gendarmerie natio-nale dont ont fait l'objet les deux victimes

 L'Association nationale des élus communistes et républicains (A.N.E.C.R.) estime que le projet de statut général des fontionnaires de l'Etat et des collectivités locales, adopté par le conseil des ministres le 5 janvier, constitue « une réforme de grande portée ». L'ANECR. « se félicite que ses propositions constructives se trouvent largement prises en compte par le gouvernement de gauche ».



TÉMOIGNAGE CHRÉTIEN



# Appel aux chrétiens élus ou candidats

Dieu sait si les élections municipales sont impor-tantes. Il y a parmi vous des élus qui redeviennent des candidats qui ont été, serons ou rèvent de devenir des candidats qui ont éte, serons du revent de devenir des élus, Nous leur demandons de s'interroger sur la rencontre entre leur foi chrétienne et leur engage-ment politique. Des horizons ouverls... des fenêtres éclairées... des portes claquées au nez... des espoirs et des difficultés... du bonheur, de la sueur et des

Chrétiens et candidats : racontez-nous votre lé-moignage et votre itinéraire. Comment tout cela a

commencé et pourquoi ? Comment cela s'est passé et se passe encore aujourd'hui ?

Les questions ci-dessous ne sont là que comme un stimulant de la mémoire. Ce sont des récits que nous attendons de votre part.

Et répondez, s'il vous plaît le plus répidement possible pour que nous ayons le lemps — avant l'échéance du 5 mars — de faire largement écho à vos réponses dans « Témoignage Chrétien ».

### Quelaues avestions

Qu'est-ce qui vous a conduit à votre engagement politique? réliexion, évé-nements, circonstances,

Le fait d'être chrétien a-t-il joué un rôle — et le-quel — dans votre décision de vous engager politique-ment?

 Dans l'exercice de votre responsabilité politique, vo-tre christianisme constitueun atout ou un handi-· Vos camarades de parti

ou de conseit municipal ont-ils, a votre egard, une attitude particulière parce que vous étes chrétien ? sabilités que t'on hésite à vous confier técoles, perparce que vous êtes chre-tien ?

 A l'inverse, y-a-l-il des responsabilités (œuvres so-ciales, relations avec les ministres du culte, entretien des eglises ou des locaux paroissiaux) que l'on vous confie voloniers parce que vous étes chretien ?

 Existe-1-il des ques-tions a propos desquelles votre loi vous créé des diffi-cultes ou des exigences. particulières école, tiersmonde, travailleurs immi-

Votre engagement poli-tique vous a-t-il conduit ou non à modifier votre enga-

Envoyez vas réponses, le plus rapidement possible à :

« Rédection de « Témoignage Chrétien »

Enequête : Enemaleignation

41, rue du Fabbourg Poissonaiere
7867 ~ PARES en indiquant votre : Nom ..... Prénom .....

el en précisant si vous désirez, au non, conserver l'anonyme dont la nécessité s'accroît parfois en périodes politiques « cheu-des «. (Si pour vous le problètice de l'anonymai ne se pase pas pouvez-vous accompagner votre témoignage d'une photo ?).

gement chrétien dans des mouvements ou la pa-roisse? Si oui, est-ce de votre fait ou en raison de l'affitude de la communauté l'artitude de la communauté chrévienne à votre endroit? Par exemple, vous accuse-t-on d'assumer des responsabilités « ecclésiales » pour « grapiller des voix »? Plus générallement, vous sen-taz-vous aussi à l'aise dans la communauté depuis que vous « l'aites de la politique »? Sinnon poutrusia.

 Si vous âtes religieuse, prêtre ou religieux et enga-gés polibques, dites pour-quoi et éxpliquez les consé-quences que cela peut avoir — positivement autant que négativement — dans votre action religieuse ou sacer-dotale? Dans vos relations avec la population la com-munaule chrétienne, vos munaule chrétienne, vos consœurs ou confrères, la hiérarchie?

Voire expérience polite

Si vous désirez suivre à travers . TEMOIGNAGE CHRETIEN . la campagne des municipales, le résultat de cette enquête et le blian de ces élections, abonnezvous à TC pour les 3 mois à venir : 13 nº :

| dresse |
|--------|
|        |

75009 PARIS

Quittez les pistes battues, les sentiers encombrés : En Finlande, vous décou-

vrirez le ski espace, le ski randonnée, le ski sauvage. Au pays de la neige, de la « Profonde » vous découvrirez

aussi les joies vivifiantes de la randonnée en traîneaux tirés par des rennes, ainsi que la chaleureuse hospitalité des Finlandais.

Des prix profondément doux : séjour pension complète 9 jours Paris/Paris : 4190 F

Pour recevoir la brochure forfaits skis en Finlande, retournez ce coupon à : 🚭 FIMMAIR 11, rue Auber 75009 Poris Tel : 742.83.33

Adresse complete



# LA PRÉPARATION DES ÉLECTIONS MUNICIPALES

A STRASBOURG

### Le R.P.R. désapprouve la décision de M. Bord de constituer sa propre liste

De notre correspondant

maire sortant de Strasbourg, M. Pierre Pflimlin (C.D.S.), qui se retire après vingt-quatre ans de mandat manicipal, s'amonce plus mouvementée que prévu. L'opposition - la • majorité alsacienne » dans le vocabulaire politique de l'U.D.F. et du R.P.R. de la région côté de la liste de l'Entente pour Strasbourg, dirigée par M. Marcel Rudloff (C.D.S.), sénateur et adjoint au maire, et regroupant la majorité des conseillers sortants, une liste conduite par un autre elu sor-tant, M. André Bord (R.P.R.), ancien ministre et membre de l'Assemblée européenne, est en voie de constitution.

A to the second

Milde of the second of the sec

31.38 July 1

المراج سينا

No. of the Co.

Service to

mar a ja ...

Mas et gendames

 $(\mathcal{A}_{i,j},\mathcal{A}_{i,j}) \in \mathcal{B}_{i,j} \cup \mathcal{B}_{i,j}^{\mathsf{T}}$ 

M. C. Maroni

74 1

Cette candidature, annoncée lundi soir 17 janvier, traduit le maiaise qui règne au sein du R.P.R. strasbourgeois, et qui s'est exacerbé avec la préparation des municipales. L'ancien ministre s'est élevé contre la procédure de désignation des représentants du R.P.R. sur la liste de M. Rudloff par une commission dirigée par le premier adjoint sor-tant, M. Robert Bailliard, qu'il juge peu représentatif de la base du mou-

C'est justement sur les militants que M. Bord entend s'appnyer dans a constitution de sa liste qui sera ouverte, sekon kui, aux jennes ainsi qu'à des personnalités non politiques choisies pour leur capacité de ges tion. Cette initiative coupe définitivement M. Bord de ses anciens amis politiques, qui lui reprochent son rôle de diviseur et qui ne manquent pas de souligner que sa candidature ne fait que le marginaliser au sein du R.P.R. Au siège parisien du mou-vement, on indiquait d'ailleurs, mardi matin, « qu'une strotégie uni-

Strasbourg. - La succession du taire avait été décidée nationalement et qu'un accord était intervenu pour soutenir à Strasbourg M. Rudloff à la tête d'une liste commune -. On ajoutait que « la décision personnelle de M. André Bord n'est pas de nature à remettre en cause les accords intervenus ».

Pour sa part, Rudloff ne drama-tise pas la situation mais déplore la confusion que fera nattre dans l'esprit des électeurs l'apparition de cette nouvelle liste qui ne se distingue pas, dans ses objectifs de base, de celle de l'Entente pour Strasbourg. Il n'empêche que cette candidature, dont M. Bord affirme avec force qu'en l'absence du « danger socialiste . elle ira jusqu'au bout, contraindra la \* majorité alsa-cienne \* présente autour de M. Rud-loff, à réviser la composition de sa propre liste. Celle-ci n'a pas encore été rendue publique. Côté majorité, en revanche, les problèmes sont réglés. La gauche présentera une liste d'union conduite par le député de la deuxième circonscription, M. Jean Ochler (P.S.). Elle comprendra en position éligible un représentant du P.C., le secrétaire fédéral du Bas-Rhin, M. René Bailleux. Pour sa part, le P.S.U., qui s'allierait à cet effet à d'autres formations d'extrême gauche, pourrait présenter une liste.

Il est aussi question d'une liste Strasbourg-Village. Formée de militants écologistes et de responsables d'associations de quartiers, cette liste était déjà présente lors des élec-tions de 1977 et avait obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés. Enfin, les autonomistes prépareraient eux anssi une liste.

JEAN-CLAUDE HAHN.

A PARIS

### APPEL DES COMMUNISTES **CONTRE L'ABSTENTION**

La fédération de Paris du parti communiste français a décidé de lancer sa campagne électorale dans la capitale en lui donnant trois caracières : - Très unitaire, très Offensive et très anti-chiraquienne.

Le P.C. parisien va diffuser à un million d'exemplaires un journal électoral avec des éditions personnalisées par arrondissement. M. Henri Malberg, premier secrétaire de la lédération de Paris du P.C. et candidat dans le vingtième arrondisse ment sur la liste conduite par M. Charzat, député socialiste, écrit dans un éditorial : - M. Chirac et toute la droite parisienne ont mis leur espoir, non dans l'enthousiasme pour leur politique, mais dans le découragement de certains parisiens qui ont voté à gauche voici dix-huit mois. L'espoir de M. Chirac, c'est de gagner • comme par surprise • du fait d'une mobilisation insuffisante de la gauche. Attention, M. J. Chirac et la droite veulent se servir des Parisiens comme d'une masse de manœuvre. contre la politique nouvelle entre-prise en 1981. Ils veulent obtenir une victoire à Paris dont ils se serviraient après pour contester, mettre en cause tous les pas en avant qui ont été faits depuis dix-huit mois.

### M. LAURENT (P.C.F.) REFUSE DE RENCONTRER M. FISZBIN

M. Henri Fiszbin, conseiller de Paris, président de Rencontres communistes, a adressé, le 14 janvier, à M. Paul Laurent, membre du secrétariat du comité central du P.C.F. et tête de la liste de gauche pour les élections municipales dans le dix-neuvième arrondissement de Paris, une lettre lui proposant une rencon-tre avec M. Manuel Escutia, député (P.S.) de l'arrondissement, et lui-même. M. Fiszbin envisageait cette rencontre dans la perspective de la

M. Laurent a répondu négativement, lundi 17 janvier, à cette proposition de rencontre, alors que M. Escutia avait donné son accord. Toutefois, la l'édération de Paris du P.S. a rendu publique, lundi, une motion adoptée par sa commission exécutive, le 14 janvier, et regret-tant que M. Fiszbin maintienne sa candidature dans le dix-neuvième arrondissement (dont il est l'un des quatre conseillers soriants) plutôt que de se présenter dans le dixième arrondissement, « réservé » à cette fin, lors du • sommet • P.S.-P.C.F. du 22 décembre dernier.

### LA CAMPAGNE DE M. CHIRAC

M. Jacques Chirac a présenté à la presse mardi 18 janvier les vingt personnalités qui conduiront dans la capitale les listes « Union pour Paris ». Le maire avait auparavant tenu une réunion de travail avec elles dans les locaux qui serviront de siège à l'état-major de campagne, 15, rue Bertin-Poirée, dans le pre-

M. Chirac a indiqué que le programme que défendraient les candidats de la liste Union pour Paris excluait l'accrossement des

formation d'une liste commune l'associant à MM. Laurent et Escu-

charges fiscales ainsi que le développement de l'endettement de la capitale ». Le maire sortant tiendra

une demi-douzaine de meetings Paris au cours du mois de février et une grande réunion publique porte de Reuilly, dans le douzième arrondissement, le vendredi 4 mars à

### **UN LABEL POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES**

La Confédération générale de la petite et moyenne entreprise, qui revendique l'adhésion d'un million et demi de petits patrons, a décidé municipales: tout patron candidat, sauf s'il appartient à une liste communiste, pourra obtenir un label exclusif - de - représentant de l'entreprise libre et indépendante ».

Pour obtenir ce label, le chef d'entreprise devra s'engager sur une plate-forme électorale.

 Le bureau politique du P.S.U.
 a envoyé, mardi 18 janvier, à M. Liopel Jospin, premier secrétaire du P.S., une lettre, afin que les problèmes encore en instance entre les deux partis pour la constitution de listes communes aux élections municipales puissent trouver - une solu-tion satisfaisante >. Le bureau politique du P.S.U. a indiqué que • des difficultés sont apparues, notam-ment à Paris, où le P.S.U. revendique légitimement deux conseillers et où la candidature de Mme Hu-

guette Bouchardeau est envisagée ». D'autre part, la direction politique du P.S.U. ayant pris connaissance de la constitution, à Brest, d'une liste de la Ligue communist révolutionnaire et de Lutte ouvrière (trotskistes), sur laquelle figure-raient des militants du P.S.U., demande à ses militants : « S'ils ne veulent pas reprendre les négociations avec l'union de la gauche, de constituer une liste autogestionnaire ou de ne pas se présenter. •

 M. Jean Garrido, contrôleur à la poste centrale de Bordeaux, qui fait l'objet d'une enquête administrative après un détournement de courrier contenant de l'argent liquide, s'est démis de son mandat de conseiller municipal (R.P.R.), adjoint au maire de Biarritz.

> le journal mensuel de documentation politique

# après-demain

(non vendu dans les kiosques offre un dossier complet sur :

# **LE CINÉMA**

Envoyer 30 francs (timbres à 1 F ou chèque) à APRÈS-DEMAIN, 27, rue Jean-Dolent, 75014 Paris, en spécifiant le dossier demandé ou 100 F pour l'abonnement annuel (60 % d'économie) qui donne droit à l'envoi gratuit de ce **AU MANS** 

### Les socialistes renoncent à contester la mairie au P.C.F.

De notre correspondant

listes manceaux acceptent de jouer le jeu d'une liste commune conduite par M. Robert Jarry, le maire communiste sortant, dès le premier tour. Mardi soir 18 janvier, les sections du Mans ont décidé, à une forte majorité, de renoncer à une - primaire avec le P.C.F., après le ralliement de la commission exécutive départe-mentale du P.S. à l'argumentation de M. Jean Poperen, le 11 janvier dernier (le Monde du 14 janvier). Une délègation, composée de trois secrétaires de section et de trois élus du Mans, devait prendre contact avec les communistes manceaux mercredi, pour engager les négociations sur la base de l'accord national du 22 décembre. Parallèlement, les représentants des deux l'édérations socialiste et communiste devaient se rencontrer pour évoquer la situation dans les autres villes du départe-

Toutefois, si les socialistes affirment - leur ferme volonté d'abou-tir -, ils ne cachent pas, non plus, leur volonté d'obtenir de leurs partenaires communistes un nombre de sières et de responsabilités • qui soit le restet de l'électorat de gauche au Mans, où les deux tiers des voix sont socialistes -. Il s'agit même, à leurs yeur, d'une des conditions du

Le Mans. - Les militants socia- succès de cette liste. Le • national • a fait un geste douloureux expliquet-on au P.S. Aujourd'hui, il faut gorantir aux électeurs socialistes qu'ils seront représentés correctement. L'attitude des sections sera déterminée en fonction des résultats des négociations. Les socialistes fixent aux communistes une date limite: le 26 janvier. M. Jean-Claude Boulard, candidat des socialistes à la mairie, redevenu simple militant de base, assirme: • L'idee d'avoir un maire socialiste au Mans n'est pas abandonnée, ni pour demain ni mēme pour aujourd'hui.

> On prête aux socialistes l'intention d'obtenir le poste de premier adjoint, celui d'adjoint aux et celui de président de la Commu-nauté urbaine du Mans. Un poste qui conviendrait peut-être à M. Boulard, puisque l'actuel président, M. Roland Becdelièvre (P.S.) souhaite être déchargé de cette fonction: il ne veut pas renouveler l'expérience auprès de M. Jarry, qu'il accuse d'avoir · refusé la collaboration étroite nécessaire entre le président de la Communauté urbaine et le maire du Mans, au point de re-mettre en cause la solidarité de gestion dans les moments difficiles ».

> > ALAIN MACHEFER.



du 22 au 25 mars 1983

17. boulevard Saint-Jacques 75014 PARIS

organisé sous l'égide

de la CONFEDÉRATION DES BUREAUX D'ÉLÈVES

Grandes Écoles.

## PROGRAMME GENERAL

Mardi

23 mars

Vendredi

25 mars

inauguration du Salon à 14 h 30. Table ronde animée par Monsieur Charles VIAL ("LE MONDE"):
"DES JEUNES DIPLÔMÉS POUR QUOI FAIRE?" Participants: Ministère de l'Emploi, Confédération des Bureaux d'Élèves des

Deux animations "LE MONDE". Déjeuner-débat avec 40 participants (Chefs du personnel de grandes entreprises, élèves, directeurs d'écoles ou présidents d'université) sur

"OUELLE FORMATION POUR QUELS EMPLOIS?" Mercredi Table ronde publique avec quelques grands patrons d'industrie et des élèves sur le thème : "QUELLE PLACE POUR LES CADRES DANS LES ENTREPRISES

> (problèmes de la production et de la recherche, effets de l'informatisation, rôle de la formation permanente, etc.).

DE L'AN 2000 ?"

Les animateurs en scront Serge BOLLOCH de la rubrique "Éducation" et Jean-Pierre DUMONT de la rubrique "Social" du MONDE.

Présentation par HAVAS CONTACT d'une enquête visant à détermi-

ner les critères de choix des entreprises par les jeunes diplômés et à

dégager une image de l'entreprise idéale telle qu'ils la conçoivent. Journée "LE MONDE DE L'ÉDUCATION". Table ronde animée par Jean-Michel CROISSANDEAU de 10 h 30 à 12 h 30 avec participation d'universitaires, d'élèves des Grandes Éco-

de chefs du personnel sur le thème : "LE RECRUTEMENT DES JEUNES CADRES". (méthodes de sélection, tests, contacts entre entreprises et élèves,

les, de patrons de cabinets de recrutement et de chefs d'entreprises ou

défections, rédaction des annonces, prospection, etc.). COCKTAIL DE CLÔTURE

Animations particulières par les entreprises participantes : conférences, présentations d'entreprises, projections, déjeuners, cocktails, prise en charge de visites et de déplacement de promotions de Grandes Écoles de province, etc.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS HAVAS CONTACT I, place du Palais-Royal 75001 PARIS Tel.: 296.12.92

en: LA DOCUMENTATION PRATIQUE, 13. galerie Vivienne, 75002 Paris, Tél. 261-50-87



"Ni l'intérêt ni l'agrément de ces sept cents pages ne se relachent un instant." JACQUES FAUVET

"Une œuvre, véritable mémoire de la République, dont on ne pourra sans doute plus se passer. PAUL GUILBERT "LE QUOTIDIEN DE PARIS"

"Cet art "d'écrire à la diable pour l'immortalité", selon le mot de Chateaubriand sur Saint-Simon... fait entrer les Mémoires d'Edgar Faure, de plain-pied, dans notre patrimoine historique et littéraire.' ALAIN PEYREFITTE.

de l'Académie française "LE FIGARO" "Jamais on n'avait ainsi parlé de la IV- République. Cette réhabilitation fait des "Mémoires" d'Edgard Faure le roman le plus passionnant de la rentrée."

GEORGES SUFFERT Edgar Faure, thaumaturge, réussit son plus grand miracle en dépoussiérant l'histoire de la IV République." HENRI AMOUROUX

de l'Institut
"LE FIGARO MAGAZINE"

"Un incomparable témoignage sur la IV. République en même temps qu'un recueil de souvenirs forts vivants et bien écrits." FABIEN ROLAND-LEVY "LIBERATION"

PLON



(Suite de la première page.)

- Ce constat, dises-vous, n'est pas nouveau?

Non, mais le collège unique a soudainement mis en relief des élèves qui étaient cachés, soit dans les classes de transition, soit à l'école élémentaire. S'ajoute à cela une évo-lutiion considérable dans les mentalités, dans la manière de vivre des adolescents et des pré-adolescents qui est le fait de l'urbanisation, de l'évolution des mœurs, de l'omniprésence des médias. Tout cela accuse le décalage avec un système scolaire qui n'a pas évolué, même avec des programmes modifiés et les libertés prises, ici et là, par rapport à la pédagogie classique. Dans l'ensemble, c'est le style traditionnel qui perdure et qui est resté le modèle même pour les enseignants qui n'ont pas une formation académique com-

 On est arrivé à un équilibre d'enseignement traditionnel au rabais. Cela ne marche pas, surtout dans les zones défavorisées. C'est ce qui explique que mes propositions sont passées. Mais elles sont passées par une certaine ambiguité.

### 

Vous attendez-vous à une distance importante entre l'attitude des états-majors syndicaux et les réactions individuelles même lorsque les uns et les autres se réclament de la gauche?

- Je suis persuadé que si on grattaît un peu dans les prises de position positives et négatives - il est significatif que le négatif porte sur la
fonction et la durée du service des
enseignants - on trouverait cette
idée précise: « Donnez-nous de bons
» élèves pour qu'on puisse faire une
» bonne pédagogie ». Le souci latent
est de revenir à un palier de sélection à l'entrée en sixième, et pourquoi pas, à la notion de filières.

Si l'on veut unifier le système pour des raisons de démocratie et tenir compte des réalités, on est conduit à la structure que je propose [des ensembles hétérogènes divisés pour certaines disciplines en l'ouverture de l'école. Le corps professoral n'en est pas convaineu. Je reçois des tonnes de pétitions.

- Pouvez-vous être plus précis à propos de la baisse des performances en lecture, à laquelle vous faites allusion?

- En réalité, les élèves qui entrent en sixième savent déchiffrer, mais ils ne savent pas écrire ni puiser un sens dans le texte. Il y a un problème de pédagogie à l'école élémentaire, mais aussi de rapport au teste dans une civilisation de l'image.

» L'enseignement de la lecture et de l'écriture ne motive pas suffisamment les élèves. Cela reste un savoirfaire non intégré pour un certain nombre d'enfants, alors que ceux des classes favorisées savent communiquer par l'écrit et accèdent facilement à la pensée symbolique.

» Pédagogiquement, je me suis persuadé qu'on peut l'aire mieux mais il y a un immense effort de formation des instituteurs à accomplir. La formation permanente a été ratée parce qu'elle a été menée dans un esprit de rénovation disciplinaire — mathématiques modernes, linguistique... — mais ne s'est pas attachée aux techniques d'apprentissage. Il ne faut pas oublier que les professeurs d'école normale sont toujours des professeurs de disciplines de second dearé.

### Un problème-clé:

# la formation des enseignants – Estimez-vous que les conditions sont réunies pour

conditions sont réunies pour amorcer le vaste débat national que vous souhaitez en préalable à un début d'application de vos propositions?

- Mis à part le problème de la durée de service des professeurs, j'ai bien travaillé dans ma commission avec les syndicalistes. Le débat national doit donc pouvoir se faire. Jai tendu une perche aux enseignants avec les groupes de niveau, car, dans certains endroits, les conditions d'enseignement sont impossibles. C'est pourquoi je souhaite qu'on mette partout en place la structure de base que je propose. Je suis persuadé que, à partir du moment où les enseignants comprendront qu'ils peuvent en faire quelque chose, ils le feront. Il faudra apporter à ceux qui manifesteront cette volonté un soutien intellectuel ou matériel : s'il v a peu de moyens, autant les mettre là

où ils peuvent être utiles.

Mais le problème-clé, c'est la formation des enseignants. Il ne s'agit pas de les former par embrigadement, mais de répondre à des interrogations; c'est pourquoi la mise en place des structures que je préconise est fondamentale pour adapter la formation permanente à la demande de chaque équipe pédagogi-

 Vos propositions pour les collèges s'inspirent en partie des expériences que vous avez menées depuis 1966 sous un pouvoir politique qui n'avait pas vos faveurs et qui vous le rendait bien. Vos opinions et les conclusions de vos travaux scientifiques sont plus en phase avec les objectifs d'un gouvernement de gauche. Pensez-vous que votre projet ambitieux ait pour autant

plus de chance d'abouttr?

— Je pense que les objectifs anjourd'hui sont clairs, et l'aspect important qu'il faut bien mettre en relief c'est le rééquilibre des activités
au profit des enseignements artistiques et polytechniques dans la perspective du développement industriel. Il faut faire en sorte que la
France passe le cap de cette nouvelle révolution industrielle.

» La réforme de 1959 du général de Gaulle, qui a prolongé la scolarité, était un pari fondamentalement économique. Il fallait en somme puiser partout les capacités et rompre les obstacles à l'élévation du niveau général de la population. Cette réforme a réussi. Mais on est arrivé aujourd'hui à un palier infiniment plus grave avec la robotique, l'informatique, la division internationale du travail, le chômage qui découle de la disparition progressive des em-

plois primaires et secondaires. . Il faut que l'école puisse faire face à ce deuxième saut économique. On ne peut plus dire que certains vont au lycée d'enseignement professionnel ou en entreprise pour apprendre le tour de main. Les O.S. à court terme n'existeront plus. La grève des peintres des usines Renault est archaique, puisque l'évolution technologique doit faire disparaître les peintres au profit des machines. C'est un problème de répartition du travail, mais aussi de mise en œuvre d'une autre socété où apparaissent les notions de temps libre, de formation civique aux prises de décision collégiales. Il est urgent, dans une démocratie, d'apprendre à toute la population à s'autodéterminer, à prendre des responsa-

C'est dans ces perspectives qu'il faut repenser le sytème éducatif, y intégrer l'enseignement polytechnique, la démarche scientifique 
et les langues de communication 
(informatique, médias), sans surcharger l'horaire des élèves.

### Une visée humaniste

Vous liez, à juste titre, la transformation de la société à celle du système éducatif, en expliquant dans votre rapport que la hiérarchisation sociale a « sécrété une école sélective ». On pourrait ajouter: et inversement. C'est un vieux débat. Vous semble-t-il toujours d'actualité?

- Absolument, c'est un débat fondamental. Le vrai débat de toutes les sociétés industrielles, c'est l'évolution du travail, la place du travail, la hiérarchie sociale. Il y a des choix dramatiques à faire. Une société axée uniquement sur le développement industriel va fatalement au totalitarisme, à la guerre.

» Si le développement industriel n'est pas régulé par une visée humaniste, le libéralisme au sens strict du terme est condamné. Il faut faire en sorte que l'école réponde mieux aux exigences d'un développement industriel respectueux de l'homme. Mais il ne faut pas se faire d'illusions: on ne peut pas modifier la société en modifiant l'école seule. Il est clair cependant que l'évolution politique d'une société doit aller de pair avec l'évolution de son système sélucarif.

- On ne peut envisager de faire évoluer l'un sans l'autre?
- Certainement pas.

 Le système éducatif peut-il être un instrument au service du pouvoir, qu'il soit de droite ou de gauche?

A long terme, le pouvoir repose sur l'école. Par exemple, le développement d'un secteur fibre d'enseignement est bien le résultat d'une volonté politique. Ce n'est pas le « caractère propre » qui est aujourd'hui en cause, mais bien le choix délibéré des parents dans une société où il s'agit de « se placer » et où on accepte mal une déségrégation sociale.

» L'idée qu'il y a des élèves qu'il n'est pas rentable de promouvoir, qu'il y a des élèves « inadaptés », c'est une idée politique. Elle s'articule sur des conceptions idéologiques, celle des dons, celle que chacun doit tenir sa place et ne pas la quitter. C'est une idée très ancienne qui remonte au positivisme et qui a des conséquences sur les orientations du système éducatif.

» Mais il y a ce qu'on peut appeler les effets de système. Ainsi, il est
significatif que, sì les collèges ne
marchent pas bien, c'est l'envers de
la réussite de la réforme de 1959.
Auparavant, quantité de jeunes des
milieux populaires trouvaient à ans
un emploi à la ferme. Ils n'avaient
pas de rapport avec l'orthographe.
Les « bons » partaient dans le technique; il y avait un tri positif, les
laissés-pour-compte n'apparaisseient
pas. Aujourd'hui ils apparaisseint
dans les grands ensembles, sans

perspective d'emploi ni de vie. Ce sont des phénomènes de base plus importants que les choix idéologiques

» Toutefois je crois profondément aux valeurs et aux choix politiques. Un choix de gauche ne peut être qu'optimiste, c'est le choix de la démocratisation et du bonheur généralisé. Tandis qu'un choix réaliste consisterait à ne pas gaspiller d'argent pour des gens qui seront O.S. ou chômeurs. Mais ce n'est jamais noir ou blanc. La gauche doit être réaliste et optimiste.

### Générosité

- Si vos propositions étaient mises en œuvre, croyez-vous qu'elles pourraient entraîner une transformation radicale du système social, en dépit de l'aggravation de la crise économique?

Non. L'école ne transformera pas tadicalement le système social. Je croïs qu'un des freins principaux à la mise en place de mes propositions, c'est justement que notre société reste une société de classes. S'intéresser aux enfants défavorisés pour essayer d'améliorer leur niveau et leur condition suppose une générosité qui n'est pas de mise dans une société de compétition telle que nous la connaissons.

Mes propositions veulent rendre tolérable le fonctionnement des collèges; mais s'il n'y a pas disparition progressive du chômage, s'il n'y a pas de justice sociale, s'o n ne s'intéresse pas plus étroitesment aux besoins des gens défavorisés, il restera toujours des échecs scolaires.

- Si en définitive rien ne changeait, pas plus à l'école que dans la société, quelles conséquences en tireriez-vous?

- Au fond, je pense qu'il y a des déterminismes sociaux auxquels on n'échappe pas, si ce n'est par la prise de conscience de ces déterminis Personne n'est tout-puissant dans le domaine social. On ne peut procéder que par touches, et souvent il v a des effets de système imprévus. L'ai toujours pensé que les discours pédagogiques apparticament beaucoup plus la sphère des valeurs, au témoignage de ce qui scrait sonhaitable, qu'à la réalisation immédiate et to-tale. Ces valeurs, il faut sans cesse les affirmer et essayer de les réaliser. Si on ne les réalise pas, tant pis, on continuera à essayer de les faire avancer. le ne pense pas qu'il y ait des lendemains qui chantent définitivement.

> Propos recueillis par CATHERINE ARDITTI

# TROIS NOUVEAUX PROFESSEURS AU COLLÈGE DE FRANCE

Trois nonveaux professeurs titulaires de chaîre viennent d'être nommés au Collège de France. M. Jacques Glowinski, directeur de recherche à l'INSERM, est nommé titulaire de la chaîre de neuropharmacologie. M. Pierre Hadot, dipharmacologie. M. Pierre Hadot, dihautes études, occupera la chaîre d'histoire de la pensée hellénistique et romaine, et M. Françoise Héritier, maître de recherche au C.N.R.S., est nommée titulaire de la chaîre d'étude comparée des sociétés africaines.

### M. Jecques GLOWINSKI

INé le 30 août 1936 à Paris, M. Jacques Glowinski est diplômé de la faculté de pharmacie de Paris en 1959. Il a obtenu sa licence às sciences en 1961 et son doctorat ès sciences naturelles en 1968. Il a été nommé moître de recherche à l'INSERM en 1969, puis directeur de recherche en 1974. Entre 1973 et 1977, M. Jacques Glowinski a enseigné compre professeur associé à l'université de Paris-VII. L'essentiel de ses travaux a porté sur la pharmacologie.)

### M. Pierre HADOT

[Né le 21 février 1922 à Paris, M. Pierre Hadot est diplômé de philosophie et docteur ès lettres. Directeur d'études à l'école pratique des hantes études, depais 1964, il est responsable du Ceutre d'études des religions du livre, laboratoire associé au C.N.R.S. Spécialiste de la pensée hellémistique et romaine, M. Hadot est l'auteur de nombreux travaux articles et publications consacrés à Plotin, Marc Aurèle, et à saint Augustin.]

### Mme Françoise HÉRITIER

[Née le 15 sovembre 1933 à Vesuche (Loire), Mine Françoise Héritier, après des études de lettres à la Sorbonne, a été chercheur contractuel à l'institut des sciences humaines appliquées de l'université de Bordeaux. En 1959, elle est associée aux travanx du groupe d'études documentaires de l'École pratique des hautes études (VI section) avant d'être nomnée en 1961, chef de travaux à FEP.H.E. Depuis 1967, elle est attachée, pais maître de recherche au C.N.R.S. et membre de laboratoire d'aminopologie sociale. Les travaux de Mine Héritier out porté sur l'étude comparée des sociétés africaines.]

### AUTEURS, ÉCRIVAINS, ROMANCIERS, POÈTES ET CONTEURS

Présentez vos manuscrits a « PRINCEPS » l'éditeur-conseil qui assure l'impossion, la promotico et la diffusion.

1, Bd Victor Tuby - 06400 CANNES Tél. : (93) 39-67-76

41.70 PM

**英加强性的** 

## **SCIENCES**

# Le retraitement des combustibles irradiés n'est pas remis en cause

précise le ministre de l'énergie

PRATIQUES DE FORMATION -

Revue de la Formation Permanente de l'Université de Paris VIII

Nº 4 : «Education des adultes - Sciences de l'éducation - Sciences

Au sommaire, des entretiens avec M. GODELIER, E. MORIN, une table ronde avec A. DROUARD, R.M. GUERRAND, S. MOSCOVICI, J. ARDOINO, des articles de M. FINGER, Y. MINVIELLE, J. ARDOINO

Vente et abonnement :

université paris 8 formation permanente

2. rue de la Liberté 93526 SAINT DENIS CEDEX 02

\_\_\_ Tél. 829.23.00 🚤

Si les pouvoirs publics n'ont pas encore adopté les propositions du rapport Castaing sur la gestion des déchets nucléaires (le Monde du 25 décembre), ils ne les ont pas rejetées pour autant. Le gouvernement français entend bien persévérer dans la voie du retraitement des combustibles irradiés.

tibles irradiés.

En termes clairs, l'extension en capacité de retraitement de l'usine de la Hague (Manche) sera poursuivie : selon le ministre délégué chargé de l'énergie, M. Edmond Hervé, la France a, en effet, « acquis la maîtrise industrielle » de cette technique qui doit être » préservée et accentuée ». Il n'y a donc pas lieu, a-t-il dit, mercredi 12 janvier, de » revenir sur les décisions prises » pour que notre « ayance soit maintenue ».

Une telle politique doit toutefois, selon le ministre, s'accompagner d'un programme de recherche et de développement visant à améliorer les techniques actuelles et surtout à lever les difficultés de la gestion à

anthropo-sociales - - Décembre 1982.

Rédacteur en chef : Jacques ARDOINO.

long terme de certains déchets. Le ministre a demandé au commissariat à l'énergie atomique de « prévoir la création d'un ou de plusieurs laboratoires souterrains » destinés à permettre de telles recherches.

Pour sa part. la C.F.D.T. demande que l'extension de l'usine de la Hague (Manche) soit « sérieusement réexaminée » puis-que « l'entreposage du combustible irradie ne pose pas, dit-elle, de problème .. Elle demande que toute la lumière soit faite sur les coûts de la gestion des déchets; qu'aucun stoc-kage définitif ne soit décidé; que la méthode d'enrobage des déchets dans le béton soit abandonnée; que des solutions de non-retraiten soient mises en œuvre ; que la définition et le suivi du programme de gestion à long terme des déchets soient consiès à une structure indépendante et pluridisciplinaire.

dante et pluridisciplinaire.

Le Syndicat réclame enfin que le site de stockage de déchets de Saint-Priest- La-Prugne (Loire), un moment envisagé, soit abandonné.

### LA CHUTE DE COSMOS-1402 AURA LIEU ENTRE LA FIN JANVIER ET LA MI-FÉVRIER.

Personne ne sait encore avec exactitude où et quand retomberont le satellite de surveillance océanique soviétique Cosmos-1402 et le générateur nucléaire dont il est équipé.

Au Japon, où, plus qu'ailleurs, l'opinion publique est sensibilisée aux dangers des rayonnements ionisants, on se prépare à parer à toute éventualité. C'est l'inquiétude. Au Canada, où les autorités estiment à 3 % seulement le risque d'une chute sur le territoire national, on déploie les importants moyens qui, en janvier 1978, avaient permis de réagir à la chute, près du lac des Esclaves, du satellite Cosmos-954, lui aussi équipé d'un générateur nucléaire.

En attendant, l'U.R.S.S. et les Etats-Unis se livrent une petite guerre des communiqués, qui, du côté des américains, a pris ces derniers jours un tour moins alarmant, sans pour autant verser dans l'optimisme de circonstance affiché par les Soviétiques. Ainsi, pour les premiers, la chute des éléments du satellite est fixée à la fin du mois de janvier, tandis que, pour les seconds, l'entrée du générateur nucléaire dans les couches denses de l'atmosphère interviendra à la mi-février.

 Le prochain tir du lanceur éuropéen Ariane n'aura pas lieu au cours de la seconde quinzaine d'avril, comme cela avait été initialement annoncé, mais dans le courant du mois de mai. Ce nouveau report devrait conduire à une réduction du nombre des tirs prévus cette année et amener quelques perturbations dans le calendrier des lancements de l'année prochaine. Il devrait permettre aux équipes techniques de disposer d'un peu plus de temps pour préparer le lanceur, mais aussi de procéder aux nécessaires modifications de la turbopompe du troisième étage, responsa-ble de l'échec du 10 septembre

• Un comité d'orientation du Musée des sciences et de l'industrie de La Villette a été nommé par M. Roger Quilliot, ministre de l'ur-banisme et du logement, qui a la tutelle de l'établissement public d'aménagement du parc de La Villette. Ce comité de quatorze mem-bres est présidé par M. Jean-Claude Pecker, professeur au Collège de France et membre de l'Institut. Il devra conseiller l'Établissement public sur l'orientation des travaux menés par la mission du musée travaux qui ont permis la réalisation en décembre d'une petite exposition préliminaire ( le Monde du 24 no-vembre 1982). D'autre part, M. Jacques Blanc, directeur du Centre culturel, scientifique et technologi-que de Grenoble, a été nommé directeur adjoint de la mission des musées, chargé de la muséologie. L'ouverture du musée est prévue à la fin de 1985.

• Le consell municipal de la ville de Nice vient de réclamer l'établissement par M. Haroun Taziess, commissaire à l'étude et à la prévention des risques naturels majeurs, d'un rapport sur les dangers que les risques sismiques sont courir aux forages pétroliers en Méditerranée. Cette demande fait suite aux déclarations de M. Taziess, qui, le 11 janvier au cours d'un débat public, aurait dit qu'il n'était pas concerné par les problèmes que posent les forages pétroliers actuellement menés au large de Marseille.



# PLANS/CONTRECALQUES SUA MEME A PARTIR D UN DRIGINAL DPAQUE REDUCTION : AGRANDISSEMENT ETRAVE 38 AV. Daumesnii PARIS 12° 2347.21.32 Tx 220064 F

Atelier de poterie

a LE CRU ET LE CUIT »
accueille en groupe
les amateurs de 3 à 83 ans
5, RUE LACÉPÈDE, PARIS-5Téléphone (le soir): 707-85-64

Se perfectionner, on apprendice le langue est possible en suitant
LES COURS D'ANGLAIS
DE LA BBC
cours avec explications en français
Documentation gratuire:
EDITIONS DISQUES BBCM
8, rue de Bern - 75008 Paris





TO NOTE OF THE PARTY OF THE PAR

A WEST FOR

A sandar

Hart Table

The second of the second

· 图 数建

فيتناه والمراجع والمراجع

From Federal

NI RECALIES

**"神经"的专制对立为** 

The second second second

The second secon

PERSONAL PROPERTY.

· •

Ties---

\$ 5500

. J<u>. . .</u> .

1.0

7.5

4

Service Servic

# L'année cancer

# II. – LES PROGRÈS CLINIQUES

par le professeur MAURICE TUBIANA (\*)

n'était pas compatible.

chroniques, et même certains héma-

tosarcomes et certains myélomes

multiples. On voit les perspectives qui s'ouvrent, puisqu'il est vraisem-

blable que l'on pourra ainsi traiter

un certain nombre de cancers généralisés, à deux conditions : 1) Qu'il

s'agisse d'un cancer particulière-

ment radiosensible et chimiosensi-

ble, donc susceptible d'être stérilisé

par les doses tolérées par les autres

ussus sains de l'organisme; 2) Que

l'on dispose d'un donneur du même

groupe, ce qui est, hélas! relative-

cette dernière difficulté : soit débar-

rasser la moelle transplantée des cel-

lules (lymphocytes T) responsables

de l'agression contre l'organisme

dans lequel on les greffe, soit utiliser la propre moelle du malade (auto-

greffe), après l'avoir débarrassée

des cellules malignes qu'elle peut

contenir au cours de manipulations

effectuées en dehors de l'organisme.

L'utilisation d'anticorps monoclo-

naux appropriés, ainsi que diverses

autres techniques ont déjà donné des

résultats qui permettent d'espérer que ces deux méthodes pourront

être utilisées en clinique. On voit le

progrès qu'elles représentent par rapport à la gresse classique,

trouver un donneur compatible, avec

tons les problèmes éthiques et les

Les équipes françaises, notam-

ment celles de Villejuif, de l'hôpital

Saint-Louis et de quelques autres

hôpitaux ou centres de lutte contre

le cancer, parisiens ou provinciaux,

qui ont déjà largement contribué au progrès des techniques de greffes,

sont bien placées pour joner un rôle

dans ces recherches qui nécessitent

des équipes pluri-disciplinaires liant

autour du malade des chercheurs

fondamentaux, immunologistes et radiobiologistes à des cliniciens.

L'irruption

des sciences fondamentales

dances majeures de la cancérologie

moderne. Les progrès ne sont plus le

fait de chercheurs d'une seule disci-

Les chercheurs fondamentaux

ionaient dans ces équipes un rôle re-

lativement modeste, car les applica-

tions cliniques de leurs travaux ne se

faisaient sentir qu'après de longs dé-

lais et souvent de manière indirecte.

A cet égard, 1982 marquera une

date essentielle, celle de l'irruption

des sciences fondamentales dans

(\*) Directeur du Centre anticancé-reux de Villejuif.

pline mais d'équipes.

Cela illustre bien l'une des ten-

risques médicaux que cela pose.

usou'il n'est nius nécessaire de

Il y a deux façons d'échapper à

ment peu fréquent.

. Ce « moment fulgarant » de l'histoire des sciences qu'a été, en 1982, la mise en place du puzzle que représente la genèse des cancers a été commenté dans un premier article (le Monde du 19 janvier). De nombreuses questions restent posées par ces progrès biologiques remarquables, et leurs applica-tions thérapeutiques sont déjà

Il y a tonjours en deux voies dans herche sur le cancer : la recherche fondamentale, dont nous avons vu précédemment les succès récents, et la recherche clinique, c'est-à-dire celle qui tente d'amélio-rer les méthodes de diagnostic et de traitement. Cette dernière a récemment fait aussi des progrès considé rables, et les récents congrès de Scattle, en septembre 1982, pais de Tokyo et de New-York à la fin de l'année out été l'occasion d'en faire

Les statistiques américaines montrent qu'on guérit aujourd'hui 45 % des cancers, toutes localisations confondues. C'est, par rapport aux résultats obtenus il y a quelques années encore, un succès notable, d'autant que les résultats d'une érude menée aux Etats-Unis depuis sept ans avec la collaboration de plusieurs dizaines de médecins et de statisticiens ( Pattern of Care-Outcome Studies »), montrent que, pour une même localisation et à stade égal, les résultats sont nettement meilleurs dans les centres spécialisés (traitant au moins plusieurs centaines de cancers par an) que dans les antres lieux de traitement. En améliorant la qualité moyenne des traitements et même sans nouvelles innovations, on devrait donc rapidement dépasser le seuil de 50 % de guérison.

Cette amélioration des résultats thérapeutiques est due, d'une part aux progrès techniques effectués par les grandes disciplines (chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie), et d'autre part à la manière dont on a

appris à les associer. Ainsi l'essor de la chirurgie réparatrice permet à la sois d'être plus audacienz et de diminuer la mutilation du malade. Les progrès dans la précision des techniques radiothérapiques permettent aussi d'augmenter l'efficacité et de limiter les séquelles. La chimiothérapie, a progressé grace à l'introduction de nonvelles drognes et à de meilleures associations entre ces drogues.

### Associer les traitements

De plus, on a, an cours de ces dernières appées appris à mieux associer ces diverses thérapeutiques. Citons, par exemple, le traitement conservateur du cancer du sein grace à des associations tumorectemie-radiothérapie ou chirurgie-chimiothérapie.

Dans tous les cas, des progrès n'ont pa être faits que grâce à une méthodologie rigoureuse; chaque nouveau traitement est comparé au traitement « classique » lors d'essais menés dans des conditions statisti-ques anjourd'hui bien codifiées et n'est retenu que s'il se révèle avantagenx pour les malades. De plus, l'analyse statistique des résultats de tels essais a apporté des bases objec-tives pour distinguer, au sein d'un même cancer, différentes catégories de malades pouvant bénéficier de traitements différents. Cela a pu être fait grâce à l'analyse sur ordinade la maladie et en les rapprochant des résultats des divers traitements.

On sait qu'une tomeur cancéreuse, à un moment de sa croissance, peut essaimer, c'est-à-dire libérer des celinies capables de coloniser d'autres tissus et de donner naissance à des métastases. Or le moment où s'effectue cet essaimage est plus ou moins précoce selon les propriétés biologiques de la tumeur, et celles ca peuvent parfois être apprécices grace à des critères simples. Il devient donc souvent possible de distinguer parmi les cancers ceux qui ont vraisemblablement déjà essaimé

et qu'il faut traiter agressivement, de ceux pour lesquels la probabilité d'essaimage est très faible et qu'il suffit de traiter localement. Comme les traitements anticancéreux sont fatiguants et toxiques, il est aussi important d'éviter d'en faire trop que de risquer de ne pas en faire as-D'autre part, récemment, les pro-

grès spectaculaires que l'informati-que a rendus possibles dans ce que l'on appelle « l'imagerie médicale » (radiodiagnostic classique, ultra-sons, médecine nucléaire avec la tomoscintigraphie, et enfin la réso-nance magnétique nucléaire), ont considérablement reculé la limite de détectabilité des tumeurs. Il y a quelques années, an niveau des poumons, une tumeur de moins de six à sept millimètres de diamètre était pratiquement invisible et, dans certaines régions de l'organisme, ce seuil se situait à 2 on 3 centimètres. Aujourd'hui, en presque n'importe quelle région de l'organisme, on peut déceler une tumeur de quelques mil-limètres de diamètre.

### Anticorps purs et greffes de moelle

Certaines perspectives apparais-sent particulièrement prometteuses. C'est en particulier le cas pour les anticorps monoclonaux. On sait que ces substances sont capables de reconnaître avec une très grande sélec-tivité les structures moléculaires ou cellulaires contre lesquelles elles sont dirigées. Ces anticorps sont à l'origine de plusieurs techniques nouvelles de diagnostic et de traitement. Dans la mesure où les cellules cancéreuses penvent avoir des caractéristiques particulières, on peut espérer grâce à des anticorps convenablement choisis, les reconsaître. Par exemple, en discernant au milieu d'un tissu (les poumons) des celfules ayant les caractéristiques d'un autre tissu (le sein), qui est celui du cancer primitif. Ces techniques pourraient ainsi permettre de déceler très précecement de petits foyers métastatiques dans un viscère ou dans un ganglion lymphatique.

Les applications de ces techniques à l'anatomie pathologique sont déjà prometteuses. On commence aussi à voir se dessiner leur utilisation en thérapeutique, et deux séries de résultats très encourageants ont été rapportées. Certains auteurs (l'équipe de R. Miller et R. Levy de Stanford University en Californie) ont obtenu des rémissions durables chez des malades atteints d'hématosarcomes avec l'utilisation d'anticoros regoccionaux dirigés contre les cellules de ces hématosarcomes. Une autre équipe (de Boston) a utilisé ces anticorps monoclonaux pour débarrasser la moelle de suiers lencémiques des cellules malignes qu'elle contenzit, puis, après irradiation du malade à haute dose, lui a réiniecté cette moelle épurée et a obtenu ainsi des rémissions durables, peut-être des guérisons. Un tel travail montre que l'on pourra peut-être à l'avenir éviter les problèmes que pose la greffe à un malade d'une moelle osseuse provenant d'un don-

Un nouvel élan est ainsi donné à la technique de transplantation de moelle, méthode de traitement des leucémies qui était déjà en plein essor depuis quelques années. L'origine de cette méthode remonte à des expériences effectuées dans les années 50. On s'est alors aperçu qu'il était possible de protéger un animal contre les effets mortels d'une irradiation à haute dose en lui injectant après l'irradiation, soit sa propre moelle, préalablement prélevée et stockée, soit la moelle d'un animal de même souche. L'idée est ensuite venue que de telles transplantations de moelle pourraient être trilisées pour traiter une leucémie. en gref-fant à un malade leucémique la moelle provenant d'un sujet sain.

Les résultats chez la souris furent encourageants et les premières tenl'univers quotidien du clinicien can-Non seplement les découvertes

tatives chez l'homme furent effectuées, dès la fin des années 50, après sur les mécanismes de cancérisation qui viennent d'être effectuées ne le succès spectaculaire remporté par les professeurs Georges Mathé et Henri Jammet dans le traitement urront déboucher sur des progrès décisifs que grâce à des efforts conjoints des chercheurs et des clinides Yougoslaves irradiés accidentel-lement dans le réacteur de recherciens, mais encore d'autres dévelopche de Vinca. Mais les résultats inipements thérapeutiques ou diagnos-tiques nécessitent eux aussi une tiaux furent décevants, tous les malades mourarent, car la moelle coopération entre chercheurs venus osseuse greffée réagissait contre l'ord'horizons différents. La mise au ganisme du maiade avec lequel elle point de nouveaux médicaments pour la chimiothérapie, l'utilisation des anticorps monoclonaux, les nou-velles méthodes de transplantation Il fallut attendre que le professeur Jean Dausset et son équipe décou-vrent les groupes tissulaires hude moelle, les radiosensibilisateurs, mains, pour que la transplantation de moelle puisse reprendre sur des bases plus rationnelles. Il fut alors les neutrons, de nouvelles techniques de diagnostic, telle la résonance magnétique nucléaire, nécessitent possible, après une irradiation à dose toutes une étroite collaboration ensuffisante pour détruire toute la tre cliniciens et chercheurs au sein moelle osseuse du leucémique, de lui d'équipes multidisciplinaires où chimistes, biochimistes, pharmaco-logistes, physiciens, informaticiens, injecter la moelle osseuse d'un sujet sain ayant un groupe tissulaire voisin, c'est-à-dire, généralement, l'un de ses très proches parents. Depuis plusieurs années, des équipes, et en statisticiens, mettent en commun leurs connaissances. Cela souligne le bien-fondé des instituts groupant des particulier celle de Scattle, arrivent spécialistes de différentes origines, ainsi à guérir une proportion élevée et dont les centres anticancéreux créés à Paris dès les lendemains de de sujets de moins de quarante ans atteints de leucêmie aigué et pour la première guerre mondiale, et dans lesquels existent des donneurs sains le reste de la France après la se-conde, sont un des exemples les plus de même groupe tissulaire. Les résultats rapportés par plumarquants, exemple dont se sont sieurs équipes montrent qu'il est maintenant possible d'étendre cette méthode à d'autres affections, no-tamment les leucémies myéloïdes d'ailleurs inspirés la plupart des pays étrangers.

Depuis quelques semaines a lieu en France une concertation nationaie sur le cancer sous l'égide du ministère de la santé. Les médecins en espèrent des résultats concrets, notamment pour la recherche. En recherche fondamentale, des équipes françaises out pris une part importante aux succès récents (Villeiuif. Lille, Nice et bien d'autres ont contribué aux travaux sur les oncogenes). La découverte de la fusion cellulaire par Georges Barski à Villejuif est à l'origine des anticorps monocionaux, les progrès des greffes de moelles n'auraient pas été possi-bles sans les travaux du professeur Jean Dausset. Il y a aussi en France d'excellentes équipes de recherche clinique. La recherche française a donc des atouts importants, mais elle a aussi des problèmes, surtout en ce qui concerne la recherche clinique, qui n'est ni structurée ni pleinement reconnue. Ainsi, par exempie, il n'y a en France aucun de ces data center - chargés d'organiser et de piloter des essais cliniques intercentres, alors qu'il y en a six en Angleterre. Or la mise au point de nouvelles drogues, de nouvelles méthodes, nécessite ces moyens statisti-

Même en se limitant au seul aspect économique, le - cancer - aux ats-linis représente comme on l'a dit au congrès de Seattle, un marché économique de plusieurs milliards de dollars sur lesquels les médicaments, à eux seuls, représentent plusieurs centaines de millions. A l'échelle du monde, les sommes sont plus astronomiques encore. La France serait capable de prendre une alace dans cet énorme marché qui englobe chimiothérapie, anticorps monoclonaux, radiothérapie, imagerie médicale.

Pour l'instant, notre position en ce domaine est lourdement déficitaire. Renverser la vapeur serait possible à la faveur des progrès actuels, mais il faudrait pour cela structurer la recherche clinique, améliorer les liaisons entre la recherche et l'industrie, stimuler les initiatives et les coopérations. Par exemple, développer un nouveau médicament nécessite des liens entre la recherche pharmacologione oui s'effectue dans les universités ou le C.N.R.S., l'industrie pharmaceutique et les services hospitaliers qui en testeront l'efficacité, ainsi que la création d'une infrastructure comportant des centres de statistiques et des services de pharmacologie clinique. Une politique globale est donc indispensable. Il faut espérer que la concertation qui va s'achever et les décisions qui suivront seront l'occasion d'actions positives en ces domaines.

### A L'ORIGINE DE CINQ DÉCÈS

### Un médicament neurologique français est inscrit au tableau des substances toxiques

La direction de la pharmacie et du médicament (ministère de la santé) vient de publier un communiqué indiquant que, désormais, l'isaxo-nine – on Nerfactor – était soumise à la réglementation des substances médicamenteuses dites toxiques (inscription au tableau A). Ce médicament est tenu pour responsable de cinq décès. Cette décision a été prise au vu des conclusions d'une enquête de la commission pationale de pharmaco-vigilance.

principe actif du Nerfactor, a com-mencé à être étudié in vitro et in viro chez le rat en 1977. Sa propriété d'accélérer la régénération des trajets nerveux lésés (1) en faisait une substance prometteuse. Les premières études chez l'homme furent menées en 1980. La démonstration put alors être obtenue d'une réinervation musclaire chez des sujets atteints de la lèpre (neuropathies léfut mis à la disposition des médecins spécialistes hospitaliers par une société française : l'Institut de produits de synthèse et d'extraction na-turelle (IPSEN). Il connut un rapide succès et fut vite présenté comme le • premier traitement des neuropathies des nerfs périphériques ..

Le succès sut-il trop rapide? En dix-huit mois, trois cent mille personnes furent traitées par l'isaxo-nine. A l'IPSEN, on précise ne jamais avoir fait la promotion du produit auprès des généralistes. Au ministère de la santé, on indique que des · dérapages · dans les indications ont été constatés, certains praticiens allant jusqu'à prescrire le produit comme - substanceplacebo .

Efficace, l'isaxonine est aussi toxique. Alerté, sin 1981, par certains phénomènes pathologiques anormaux, l'IPSEN, en collaboration avec la Commission nationale de pharmaco-vigilance, chercha à comprendre. Une centaine de cas - suspects » furent identifiés. Trente-cinq furent retenus. On a pu établir, de la sorte, que cinq décès

**CEPES** Enseignement supérieur privé 57, r. Ch.-Laffitte, 92 - Neuilly \_\_ 722-94-94 - 745-09-19 \_

Groupe de progrès Ce stage est, parmi d'autres, réalisé en intra ou inter Pour tous renseignements: 66, r. Lafayette 75009 Paris

246.89.99/57.37

Médicament jeune, l'isaxonine, étaient liés à l'administration du produit. La toxicité apparaît d'ordre hépathique (hépatite médicamenteuse) et sanguin (disparition de certaines lignées de cellules san-guines). Inscrite au tableau A, l'isaxonine ne pourra plus être prescrite de manière renouvelable. C'est donc un appel à l'attention des médecins que vient de lancer le ministère de la santé qui conseille, d'autre part, aux malades traités par ce produit de consulter immédiatement leur médecin en cas de manifestation anormale.

JEAN-YVES NAU.

(1) Après une lésion tranmatique ou métabolique, un trajet nerveux dégénère. Sa régénération n'est que très lente. Cette lenteur est à l'origine de troubles fonctionnels importants et de séquelles invalidantes.

• Nouvelle intervention chirur-gicale pour M. Barney C. Clark. ~ Porteur depuis le 2 décembre 1982 d'une prothèse cardiaque, M. Clark a subi, le 18 janvier, une nouvelle intervention chirurgicale. Il souffrait en effet, depuis une dizaine de jours, d'une hémorragie nasale, vraisemblablement due à l'administration de médicaments anticoagulants nécessités par la prothèse. Cette intervention a duré deux heures. Depuis le 2 décembre, c'est la quatrième intervention chirurgicale subie par M. Clark.

● Le professeur agrégé Jean-François Lacronique, adjoint au di-recteur général de la santé au ministère de la santé, vient d'être nommé directeur médical de la section pharmaccutique de l'Institut Pasteur Production, filiale du groupe SANOFI. C'est le second haut fonc-Lionnaire du ministère de la santé à entrer dans ce groupe avec M. Jean Weber, ancien directeur de la pharmacie et du médicament, actuellement directeur des activités pharmaceutiques de la SANOFI.

 Une enquête épidémiologique va être menée sur la « maladie du légionnaire - par le ministère de la santé et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), vient d'annoncer le professeur André Roussel, chef de service de l'hygiène hospitalière à l'Assistance publique de Paris. Cette maladie, au cours des dernières semaines, a provoqué la mort de deux personnes à l'hôpital Bichat (le Monde du 16 décembre 1982.

Georges Kolebka

Les

nuages au-dessus

de l'eau

Editions Ramsay.

vous gagnez dans l'ordre vous gagnez dans le désordre



# JUSTICE

### HOMME D'AFFAIRES DIJONNAIS POURSUIVI POUR ESCROQUERIES

### M. Robert Levayasseur a été relaxé

Le tribunal correctionnel de Dijon a relaxé, mardi 18 janvier, M. Robert Levavasseur, homme d'affaires dijonnais, et son bras droit, M. André Thomas, poursuivis pour escroqueries et abus de confiance aggravés. Notable dijonnais, arrêté, inculpé et écroué pendant deux mois et demi en 1978, M. Levavasseur retrouve ainsi son « homeur perdu »

Ouatre ans après le déclenchement de l'affaire Levavasseur. celle-ci connaît donc son épilogue. Vedette, bien malgré lui, de ce dossier judiciaire, M. Levavasseur, soixante-dix ans, P.-D.G. de la Société générale d'études et de constructions (Sogec) et son bras droit, M. Thomas, soixante ans, avaient comparu durant plus de six heures, le 10 novembre 1982, devant le tribunal présidé par M™ Lise

Alors qu'au départ, nous indique notre correspondant Robert Cercles, les inculpations d'escroqueries et d'abus de confiance aggravés retenues pouvaient laisser prévoir une inculpation pour un « trou » financier de quelque 5 millions de francs, c'est finalement pour une seule escroquerie présumée, portant sur moins de 500 000 francs, que le parquet de Dijon a poursuivi ces deux personnalités dijonnaises ainsi que leur comptable.

Le procureur de la République. M. Régis Mourier, qui assurait en personne l'accusation, avait rappelé à l'audience l'histoire du scandale • qui le 15 novembre 1978 faisait s'effondrer un géant aux pieds d'argile, champion inconstestable de la faillite (16,5 millions de francs en trois déconfitures lamentables) -. L'avocat général avait examiné le voiet « mondain » de l'activité de l'inculpé.

Le ministère public avait requis contre M. Levavasseur une peine d'emprisonnement, dont une partie avec sursis (il a fait deux mois et demi de détention préventive au moment de son inculpation) ainsi qu'une amende, non amnistiable, de trente mille francs. La même peine avait été requise contre M. Thomas avec une amende de 10 000 F.

Le défenseur de M. Levavasseur, Me Evariste Curtil, avait ainsi plaidé pour son client : • N'a-t-il pas créé les Fêtes de la vigne, seule monifestation populaire dijonnaise

vécu à la chute de son président fondateur? Mon client a été victime du temps qu'il consacrait à la vie publique alors qu'il avait de lourdes tâches industrielles » Le reste, c'est-à-dire le scandale : dêtruire un homme »

# LA SITUATION EN CORSE

### Le F.L.N.C. revendique une série d'attentats commis ces dernières semaines

Correspondance

Rastia. - Dans une lettre parvenue à la presse corse, lundi 17 jande la Corse (F.L.N.C.), dissous le 5 janvier, revendique trente-quatre attentats, dont celui perpétré le 31 décembre coutre M. Jean-Paul Lafay, vétérinaire à Corte. L'organisation clandestine reconnaît donc sa reponsabilité dans cette agression criminelle, mais réfute la thèse de la tentative d'assassinat. « L'attentat contre Lafay, écrit le F.L.N.C., ne s'inscrit pas dans un processus d'escalade délibérée. C'est une action ponctuelle n'ayant pas pour but de le tuer, mais de lui donner un avertissement. Lafay est un provocateur et un délateur, très lié à certains milieux connus pour leurs activités « harboucardes »

Cet avertissement vaut-il pour tous ceux qui refusent de payer l'
« impôt révolutionnaire »? L'organisation claudestine ne le dit pas. Face à la nouvelle stratégie antiterroriste du gouvernement, elle semble prendre son temps pour définir sa tactique et la faire connaître. Dans son communiqué - le premier depuis le début de l'année, - le mouvement indépendantiste apporte cependant un début de réponse à l'adresse de l'État : « Conscient que la solution du problème corse n'est

F.L.N.C. ne se laissera pas entrainer sur le terrain d'une « pseudoescalade » voulue par le pouvoir et les provocateurs de tous bords », indique encore la missive. Pour le Front, il ne paraît donc pas être question de durcir pour le moment action, comme cela semble avoir été envisagé. Les « muits blenes » on les attentats sur le continent français

ne sont pas à l'ordre du jour, si l'on

s'en tient au contenu de la déclara-

Le F.L.N.C. revendique, d'autre part, l'attentat contre les voitures de M. et M. Jean-Claude Genest et la fusillade contre leur maison à Olmeta (Haute-Corse) dans la muit du 11 au 12 janvier (le Monde du 14 janvier). En revanche, comme il l'avait déjà fait en décembre dernier, le mouvement clandestin dément être l'auteur de dix-neuf attentats perpétrés durant ces dernières semaines.

Le F.L.N.C. dément aussi l'attentat contre la gendarmerie de Peri. dans la plaine orientale, dans les premiers jours de janvier. Était apparu, à cette occasion, pour la seconde fois, un nouveau sigle : les Brigades révolutionnaires corses (B.R.C.). Le mouvement clandestin tient à se disguer de ce groupe :

# SÉCURITÉ

## Le gouvernement reprend à son compte les propositions des maires

Le gouvernement aura fait vite : presque un mois, jour pour jour, après l'adoption de son rapport final par la commission des maires sur la sécurité (le Monde du 16 décembre 1982), M. Pierre Mauroy en tire les conclu-sions, sons la forme d'une communication du conseil des ministres de ce mercredi 19 janvier. Le choix est clair : la sécurité ne saurait atten-Le choix est clair : la securité ne saurait attendre. Mentionnée presque incidemment par le président de la République lors de ses vœux de nouvel au « Mais puisque j'ai prononcé le mot de sécurité, je précise qu'il s'applique aussibien à l'intérieur qu'à l'extérieur... » « elle a été choisie par M. Pierre Mauroy comme sa ciaquième priorité parmi les six de son pro-gramme de travail pour 1983.

pales ont-elles teurs exigences. Colloques et s'est engagé, en conseil des ministres, à la rencontres ne se succèdent-ils pas sur ce thème, à l'initiative de la majorité ? M. Gérard Monate, conseiller technique auprès de M. Joseph Franceschi, participait, le 15 janvier, au lancement d'une « campagne sécurité , dans la ville » à Pautin (Seine-Saint-Denis); les groupes communistes du Sénat et de l'Assemblée nationale débattent, les 22 et 23 janvier, de « la sécurité et de la tranquillité publiques » ; enfin « la sécurité dans les rilles » est l'objet d'un colloque organisé, le 29 janvier à Chambéry (Savoie), par la municipalité

Sans doute les proches élections munici- Innovation, dands la mesure où M. Mauroy création par décret d'un conseil national de la prévention placé suprès du premier ministre, complété de conseils départementaux présidés par les commissaires de la République et de conseils dans les villes, animés par les maires.

> Cette intense activité n'exclut cenendant pas la prodence et l'innovation. Prodence, dans pas la prodence et l'innovation. L'according de la mesure où le premier ministre renroie quatorze des soixante-quatre mesures préconisées par la commission des maires à des comités

### La délinquance a fortement augmenté en 1982 dans la région parisienne

La délinquance et la crimmalité ont augmenté globalement, en 1982, de 26 %, par rapport à 1981, dans la de 20 %, par rapport à 1981, dans la région parisienne (Paris et les trois départements périphériques : Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne). En 1981, l'angmentation avait été de 7% par rapport à 1980. Ce pourcentage, correspon-dant au nombre de faits constatés ou de plaintes pour crimes et délits enregistrées dans les services de police, doit toutefois être apprécié avec réserve, dans la mesure où il rassemble des formes de criminalité fort di-

La grande délinquance reste à peu près constante. Les homicides volontaires – crimes de sang, metrtres, assassinats – sont passés de 193 à 208 (+7%) : ils s'établissent traditionnellement autour de 200. ment appelés hold-up — passent de 1 243 à 1 277 (+ 2,74%). Quant aux viols, ils diminuent légèrement, de 267 à 260 (- 1,87%). A la direction de la police judiciaire de la pré-fecture de police de Paris, on estime que l'augmentation totale des vols avec violence (+8%) n'est « pas extrêmement lourde >, une fois rapportée aux chiffres : de 12 270 à 13 140.

La courbe est, en revanche, plus nettement ascensionnelle dans le cas de la moyenne et de la petite délinquance. Les cambriolages ont aug-menté en 1982 de 12 %. Mais, en fait, en forte croissance au début de l'année (+30% en mai 1982 par à partir de l'été, un nouveau dispositif de lutte ayant été alors mis en place. Ainsi l'ordinateur a été mis à contribution, permettant d'établir des fréquences de lieux, de jours et

### UN PAYS POLICÉ...

Le rapport de le commission des maires sur le sécurité, diffusé à partir du 20 janvier par La Documentation française (1), contient en annexe un tableau comparatif des effectifs des polices françaises et de six peys eu-ropéens. , il confirme que la France a, avec l'Italie, un des taux d'encadrement les plus forts de la population par les forces de l'ordre. En Grande-Bretagne, le rep-

port est de 1 policier pour 457 habitants ; en Suède, de 1 policier pour 406 habitants ; aux Pays-Bas, de 1 policier pour 383 habitants; en République fédérale d'Allemagna, de 1 poli-cier pour 320 habitants; en Belgique, de 1 policier pour 307 habitants ; en France, de 1 policier (la statistique mêle les effectifs de la gendarmerie et de la police nationale) pour 262 habitants; en Italie, de 1 policier pour 222 habitants.

(1) «Face-à la délinquance: prévention, répression, solidarité ». La documentation française, 45 F.

rapport à mai 1981), ils ont régressé d'horaires, et d'organiser les rondes sur le terrain en conséquence.

Jes centi

Ses COULT

5015 40 20 0

Vois à la tire et vois à la roulotte. sont en forte augmentation (respec-tivement + 58 % et + 26 %). Dans le premier cas, les responsables de la police judiciare parisieme estiment qu'il s'agit, à la limite, d'un pro-blème sons solution, celui des mineurs yougoslaves. On arrive en bout de course, alors que c'est un problème social plus que policier. Ils ont moins de treize ans, on se peut pas les désent... » Quant aux vols à la roulotte – dans les véhicules - ils sergient liés à la consommation de drogue, plus de la moitié des faits constatés étant attribué, par les policiers, à des drogués. « Un poste de radio, c'est une dose », résument-ils familièrement.

Le pourcentage le plus trompeur concerne justement le trafic de stupéfiants : + 100 %, soit un doublement des faits constatés. Mais, dans ce domaine où les plaintes sontrares, l'augmentation des délits répersoriés correspond, en fait, à une augmentation de l'activité policière : la statistique signific aussi, précise la police judicinire, un doublement des interpellations.

Restent chin les attentats à l'explosif, dont l'augmentation corres-pond à l'activité terroriste de cet été: +22%, soit un passage de 56 en 1987 à 69 en 1982. Cette croissance des attentats entraîne celle des incendies volontaires, en particulier de voitures (± 45 %). – E.P.

# Le Monde

# BILAN **ÉCONOMIQUE** SOCIAL 1982

UNE ANALYSE DÉTAILLÉE DE LA SITUATION **ÉCONOMIQUE ET SOCIALE EN FRANCE** ET DANS PLUS DE CENT PAYS

DES GRAPHIQUES - DES TABLEAUX

UNE BROCHURE DE 192 PAGES CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX 30 F

# **SPORTS**

### SPORTS MÉCANIOUES

# Le Rallye Paris-Aiger-Dakar

### ICKX ET AURIOL: LA VICTOIRE EN VUE

Kaedi (Mauritanie) (A.F.P.). Après un premier acte très sélectif à travers les déserts d'Algérie et du Niger, la deuxième partie du rallye Paris-Alger-Dakar a été rendue moins difficile que prévu.

Les Mauritaniens ont réduit, mardi 18 janvier, les difficultés de l'étape spéciale Kiffa-Kaedi longue de 300 kilomètres faite de sable profond et de pièges cassants en traçant au bulldozer des pistes parallèles et en plaçant des drapeaux rouges avant les passages de gués et les or-

Converte à une allure rapide, l'étape a été gagnée par Patrick Dro-becq (Honda) dans la catégorie des motos et par l'équipage André Trossat-Eric Briavoine (Lada) dans la catégorie des automobiles. Leur victoire ne modifie pas le classement général du rallye. İckx est toujours en tête avec un temps de 10 h 22 min 49 sec, Trossat deuxième, à 1 h 37 min 11 sec.

A la suite d'une réclamation de l'écurie Lada, l'équipage Jaussaud-Da Disla (Mercedes), cinquième du classement, a été disqualifié pour avair utilisé un pont avant non estampillé à Paris lors des vérifications techniques.

Hubert Auriol (B.M.W.) avec un temps de 38 h 17 min 35 sec occupe toujours la première place du classement général des motos.

BASKET-BALL. - Limoges a été battu, mardi 18 janvier, à Bel-grade, par l'Étoile rouge de Belgrade, (93 à 83), en match aller des quarts de finale de la Coupe Korac. De son côté, Villeurbanne a gagné (100 à 83), à Budapest, le match qui l'opposait au MAFC de Budapest et Tours s'est incliné (102 à 80) à Zadar (Yougastavie), en quart de finale de la Coupe des coupes,

### RICHARD LOUGUET

49, rue des Partants - 75020 T&L : 797-85<del>-9</del>0

Maître ébéniste Restauration de meubles et de statues

### LE TOURNOI DES « MAITRES » À NEW-YORK

### Mats Wilander est éliminé

De notre envoyé spécial

New-York. — Yannick Noali-Vitus Gerulaitis, Johan Kriek-Steve Denton, tels sont les matches disputés mercredi 19 janvier, au tournoi des Maîtres (Masters), qui rémait cette ambée au Madison Square Garden de New-York les douze premiers joueurs du Grand Prix. John McEnroe et Guillermo Vilas, têtes de série, qui étaient exemptés du premier tour avec limmy Comiors et Ivan Leudl, affronteront respectivement les sainqueurs du premier tour, jout mardi 18 janvier, José Luis Clerc, qui a hattu Mats Wilander (7-5, 6-4, 6-1), et Andres Gomez, qui a éliminé losé Higueras (0-6, 6-2, 6-4).

## Le vieil adolescent

La fée tennis est capricieuse. L'année demière, elle avait touché de sa baguette magique le jeune Mats Wilander, et le conte avait commencé pour ce fils d'ouvriers suédois qui avait appris à jouer, avec son père, sur un parking d'usice : il avait gagné à Roland-Garros alors qu'il était en-core agé de dix-sept ans en éliminant les « gros bras » de la terre battue : Lendi, Gerulaitis, Clerc et Vilas. Pour faire bonne mesure, il s'était encore nève, à Barcelone, et avait forcé le numéro un mondial, John McEnroe, à un match record de six heures trenteneuf minutes, lors du quart de finale de la Coupe Davis, Etats-Unis-Suède, avant de s'incliner en cinq sets.

Incontestablement, il y avait du prodige dans ce que réussissait ce Suédois, au moment où son ainé Bjorn Borg prenait une année sabbatique. Avec sa grande raquette et ses : vêtements trop larges, il était passé du spixante-neuvièrne au huitième rang du classement des joueurs pro-fessionnels. On attendait donc mardi que, pour la première fois cette année, Wilender batte l'Argentin Clerc. lors du match d'auverture du tournoi des Maitres. Mais, en 1983, les sortilèges de 1982 n'opèrent plus. 4

vide et inépuisable qui opérait mardi soir sur le court synthétique du Madi-son Square Garden. C'était un vieil adolescent qui avait disputé dix neut souris à son prochain advers tournois la saison écoulée, et qui John McEntos, d'autant qu'il l'a avait pagné près de 400 000 dollars.

Le jeune Suédois gagna la pre deux fois son service à cause de « toiles » faramineuses sur des balles hautes. Il pilonna ensuité le resance de son service, mena néanmoins 5-1 dans le deudeme set, avant de l'emporter 6-4. Au cours de la dernière manche. Wilander fit deux doubles fautes consecutives et ne pervint plus à soutenir l'échange. Profitant du ralâchement physique et moral du jeune Suédois, Clerc pouvait conclure soit en coups droits, soit à la volée, où il ne traignait plus les passing-shots. Clerc boucleit la manche 6-1. La numéro deux argentin avait

CORINU UNE révesite exceptionnelle en 1981, en gagnant notamment vingtsept matches consécutifs, mais 1982 ne ful evant pas été favorable. Son refus de faire partie de l'équipe argentine de Coupe Davis avec Vilas avait perté préjudice à son prestige, entamé également par son manque de réustite dans les grands toernois. Clarc veut-il forçar la chance en 1983 7 Il a conciencieusement prépare pendant un mois en Floride se proisième participation au tournoi des Maîtres où îl n'avait pas brillé jusqu'à présent (quatre défaites pour une victoire en cinq matches). De surcroit, il Ce n'était plus le Wilander impa- a étrenné à New-York une raquette à tamis agrandi, qui lui a dooné une plus grande sûreté dans l'echange et au filet. Voilà de quoi créer quelques John McEntos, d'autant qu'il l'a des battu quatre fois en sept rencontres Son prodigieux sens de l'amicipation Toutefois, il est viai que ce mest pes était quelque peu emoussé, se neno une fee mais un démon qui s'occupe du tennis de 🕻 Big Mac » . .



# Elles courent, elles courent, les ombres

tions des mains

Management Mark Street 
Management of the state of the The state of the s 

and to region parties

動詞ではそうな証券機

neter est éliminé

with their corps of losse that

1446 电气 化二烷四二烷 超過

# adddescrift

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF

100

Action to Time 1 (大田 日本)

ONGTEMPS après la mort des décors, l'ombre de ceux qui les ont peuplés et peuplaient les rêves d'un auteur qui est mort lui aussi, l'ombre des ombres, court toujours.

Course-poursuite: D'un instantané remuent (Entracte, 1924), à l'effrénée recherche d'Un chapeau (...de paille d'Italie, 1927), ou d'un billet de loterie (le Million, 1931), d'un sacré vagabondage (A nous la liberté, 1931), à une traversée amoureuse des époques (les Belles de nuit, 1952). l'univers de René Clair trotte inlassable-

Attention. Ce sont aussi des ombres à l'infini, baptisées par Louis Feuillade, « le patron de mes débuts », écrit celui qui se chaisire un pseudonyme en forme de lumière.

On connaît le savant fou de Paris qui dort (1924), et son rayon magique. Mais l'année suivante sait-on que le Fantôme du Moulin Rouge a failli assister, impuissant, à sa propre autopsie ? Passons sur la moitié du film, gâchée par d'inutiles sous-titres - pour René Clair, tare du langage des images. Meis quelle merveille, ensuite.

Le docteur Robini, rencontré audit Moulin, « avait découvert le moyen de séparer l'âme du corps ». Or l'âme délivrée ne veut plus revenir, préfère jouer ses tours d'âme invisible. Jusqu'au moment où elle ne pourra peut-âtre plus reintégrer l'enveloppe charnelle qui passa pour morte.

Un demi-siècle plus terd, le professeur Faust se laissera tenter par la Beauté du diable, et, lui aussi, refusera d'obéir, déjouera la destinée que Méphisto (« un démon de deuxième classe ») lui montre dans un miroir.

IL y a même un revenant (Fantôme à vendre, 1935), écossais celui-là, émigré de force aux États-Unis. Et puisque nous sommes à l'Ouest : Veranika Lake, en 1942, blonde épousée, est une sorcière

La surimpression, ce passe-murailles, remplit de bons offices Parfois, les acteurs dialoguent avec leurs doubles, la fiction creuse des abimes dans la fiction. Tout cela le plus discrètement du monde, avec un élégant sourire, en laissant dans nos mémoires la trace d'un mouvement rythmé.".

\* Cinémathèque française. Palais de Chaillot.

# René CLAIR



La Cinémathèque française, au palais de Chaillot, accueille René Clair à partir du mercredi 19 janvier pour une exposition et une rétrospective, la première depuis la mort du metteur en scène en

Il y a plusieurs manières de parcourir l'œuvre du « plus français des cinéastes ». S'attachant plus particulièrement à l'après-guerre et aux dernières années, Jacques Siclier remonte la lignée des personnages commencée avec le trépidant Chapeau de paille d'Italie, pour aboutir à la gravité des Grandes Manœuvres.

Claire Devarrieux suit un autre fil d'Ariane : ce goût du fantastique, ou de la fantasmagorie, qui fait s'agiter en tous sens des créatures de rêve. Et elle évoque le passage - tumultueux - du muet au

### LE MUET ET LE PARLANT

# Au bal du progrès

E film parlant, triomphant aux États-Unis,
a commencé par l'Angleterre la conquête de l'Europe. L'hiver prochain, ce sera notre tour. » Nous sommes en 1929. René Clair, à la suite d'Alexandre Ar-noux, rédacteur en chef de Pour vous, est parti pour Londres visiter · le monstre ·, et se lance, dans le même journal, au cœur de la ba-

De quoi a-t-il peur? Pas de l'invention elle-même, mais de ce que les industriels vont en faire, mais de la référence abhorrée : le « véritable théatre - dont Léon Gaumont annonce avec gourmandise l'avène-

« Ce véritable théâtre ennemi structurel de notre cinématographe, j'en recevais la prédiction comme le plus joli coup de poignard qui puisse atteindre ma foi têtue dans le silence », se souvient Marcel L'Herbier dans La tête qui tourne (1).

Les maîtres raisonnent de même. Chaplin, von Stroheim, Murnau, Vidor, Eisenstein, Poudovkine, ceux qui ont travaillé pour l'essence de tres, surprend la midinette par la lu-l'art nouveau, tout en mise en scène carne de sa mansarde, poursuit les et montage.

Le bavardage du mélodrame, les clichés du vaudeville, René Clair les voit revenir avec effroi. Il comprend les ressources du son et de la parole, mais il est persuadé que l'on entendra des « sottises », que le verbe tuera la poésie comme il chasse • l'atmosphère du rève - : • Les pa-

roles imaginaires que nous prétions à ces êtres muets, à ces dialogues d'images, seront toujours plus belles que toutes les phrases

Et puis Marcel Pagnol, en 1930, s'en mêle. . L'art du théâtre ressuscite sous une autre forme -, affirme-1-il. Et de clamer dans les Cahiers du film : - Le film parlant doit réinventer le théâtre. « Il assènc enfin : . Le film parlant est l'art d'imprimer, de sixer et de dissuser le théâtre. • De 1930 à 1934, dans le Temps, dans Pour vous, René Clair s'emploie à remettre à sa place le dramaturge (son ami au demeurant), lequel ne se lasse pas non plus, et la grande presse, pour une fois, accueillers une belle polémique

sur le cinéma (2). René Clair plaide pour les auteurs de films, les hommes du métier. - la merveilleuse mobilité du cinéma -, contre • l'art d'imitation •. • les vieilles routines de la scène ». contre · l'assurance et l'étonnante ignorance du cinéma - dont font preuve les auteurs dramatiques,

rangés aux côtés de Pagnol. L'homme de cinéma, dans cette affaire, a la plume convaincante, mais à l'homme de plume le cinéma réussira. C'est une autre histoire. Exit le débat du théâtre filmé. En attendant, revenons en 1930. René Clair passe le cap obligé du parlant avec la grâce et l'intelli-

toits de Paris déconcerte le public du Moulin-Rouge.

Au diable les contraintes du cinéma sonore de l'époque, qui immo-bilise la caméra. Celle de René Clair

gence qui le caractérisent. Sous les

passe par-dessus les décors de Lazare Meerson, plonge dans les cours, monte et descend le long des fenê-

pas sur les pavés. Il vient de découvrir comment marier la musique et l'image - alliance parfaite que l'on retrouvera dans tous ses films, même le Dernier Milliardaire (1934), si péniblement statique et grinçant.

Le mouvement des algarades entre bons ou mauvais garçons est animé par la ronde des instruments. Les chansons courent d'un appartement à l'autre, envahissent un immeuble entier, prétextes à mauvais voisinages. La scène entraîne la musique qui l'entraîne à son tour, c'est comme ça que René Clair a encore perfectionné une agilité que d'autres avaient perdue.

Mieux encore : il propose le réalisme du son Les chants se rannrochent au fur et à mesure du travelling, et la valse musette s'éteint, lorsqu'au Bal du progrès on referme la porte sur les couples qui dansent. A l'inverse, pas question d'entendre ce qui se dit derrière une vitre, une fois les personnages entrés dans un café, filmé de l'extérieur.

Pour le reste, il y a peu de dialogues audibles et René Clair, qui se méliait des bruits - trop pauvres au cinéma, selon lui. - se moque du tintement de la monnaie, du claquement des semelles et des sacs à fermoir. Il fait sonner une argenterie, roule les dés contre le bois d'un comploir, mais c'est tout.

Il y a juste ce qu'il faut de paroles quotidiennes et d'événements muets pour aider les personnages à vivre, pour inviter les spectateurs à les aimer avec la distance nécessaire. à jouer avec les situations. Il v a le ci-

**CLAIRE DEVARRIEUX.** 

(1) Belfond, 1979.

(2) Se reporter à Cinéma d'hier, cinéma d'aujourd'hui, de René Clair. Coll. - Idées - Gallimard, 1970. Et à l'ouvrage de René Jeanne et Charles Ford : le Cinéma et la Presse, 1885-1960. Coll. - Kiosque -, Armand Colin.



UN AUTEUR, UN MONDE

# La comédie des rites

salué avec enthousiasme comme le retour du « poète de Paris », qui venait de passer onze ancies à l'étrancer. Dans une action située en 1906, René Clair revient à la Belle Epoque et aux charmes désuets du cinéma forain. Cela ne manque pas de nostalgie et de tendresse diffuse, de la part d'un cinéaste qui va atteindre la cinquantaine. Mais la gravité, autrefois esquissée, se manifeste dans une comédia de caractères où Mourice Chavalier, directeur d'un petit studio de cinéma muet et séducteur vioillissant joue - ce fut peut-stre son meitieur rôle - un personnaga épris d'une trop jeune fille. ingénue en apparence (Marcelle Der-rieri), qui lui préfère un garçon de son

René Clair a écrit et réalisé, sans pour sutent démarquer Molière, son « École des femmes » et affirmé una évolution intérieure, une autre vision du monde et des rapports humains, qui va le mener à son chef-d'asuvre, sions et de trompe-l'œil, il retrouve les Grandes Manauvres. Il reste à 1900 et Gérard Philipe pour les part du cinéma français des années 50, marqué par les adaptations commencé en vaudoville - les frasittéreres, la « tradition de la qua- ques amoureuses d'Armand de

âge (François Pénèr).

turcs » de la critique décidés à passer à la mise en scène.

Il ne traitera pas de sujets contemporains, il suivra son propre cours. Dans les Belles de nuit (1952), Gérard Philipe, professeur de musique d'une petite ville de province, pourrait être, au milieu de petites gens typiques, un héros des films des années 30. Mais, loin de la réalité décevante, il se réfugie dans le rêve, visitant ainsi des époques lointaines, 1900, 1830, le dix-huitième siècle, peuplées de femmes sédui-santes. Le rêve devient cauchemar, avec une poursuite à travers les siècles, le dormeur réveillé trouve l'amour et le bonheur.

C'est une anthologie du cinéma de Recé Clair tel qu'il a été célébré, une réflexion, aussi, du cinéaste sur les couvres et le style qui ont fait sa réputation at I'y ont un peu trop enfermé. Après ce feu d'artifice d'illu-Grandes Manœuvres (1955). Meis,

E silence est d'or, en 1947, est lité » et la montée des « jeunes La Verne, lieutenant de dragons, le film devient vite le tableau précis, à peine teinté de pittoresque par la couleur, que René Clair utilisait, remarquablement, pour la première fois, d'une ville de gamison en pro-

> Le clan des bourgeois, celui des officiers, l'office, les domestiques, la caseme et les simples soldats, le café-concert et la chanteuse, tout ce monde bien ordonné a ses règles, ses lois, jusque dans l'intrique et les aventures galantes. Une femme pas comme les autres, parisienne et divorcée (c'est Michèle Morgan, toute de sensibilité et de distinction face aux commères fielleuses), tient une boutique de modiste et devient l'enjeu d'un pari ignoble fait par le lieutenent, un soir de beuverie.

> Peintre des rapports sociaux et des ntes de classes (hypocrisie de l'adultère, escarmouches de salon, bal de la Croix-Rouge, avec tous les notables). René Clair est ici un maître de l'analyse psychologique, de la comédie de caractères. La légèreté, la trivolité ne sont plus que des apparences effritées. Surgissent la vérité plutôt sombre des passions, des in

térêts, des rancunes, la mesquinerie d'une bourgeoisie dont la version comique et caricaturale date du Chapeau de paille d'Italie de 1927.

Libertin de garnison, Armand de La Verne (Gérard Philipe complètement transformé sous la direction de René Clair) a beau, dans un élan final du cœur, passer du mensonge à la vérité, il reste prisonnier de se fonction, de son uniforme, de ses attitudes, du code social qui a dirigé son aventure. La construction impeccable du scénario, le brio d'une mise en scène, décapant, dans ses arabesques élégantes, le mythe de la Belle Epoque, mettent au grand jour une gravité fondamentale, font triompher le classicisme d'un style déjà affiné dans Le silence est d'or.

Le monde de René Clair, qu'on ne dira plus « petit » dans le sens popu-liste, a trouvé la sa perfection, sa vision exemplaire. C'est bien le monde d'un auteur qui, avec le temps, s'est élevé du rang de fantaisiste, de comique satirique, de poète de la réalité. à celui de moraliste au sens le plus

JACQUES SICLIER.

LE TNM/LA CRIÉE MARCEL MARÉCHAL **AVEC** 

à partir du 13 janvier -

Les trois " mousquetaires

à la Maison des Arts de Créteil

à partir du 15 janvier

coproduction avec la Compagnie Renaud/Barrault

au Théâtre du Rond-Point

30 - 19 Table 1 مات. ويست

- - - T -

عنيني علي -To Assess

# LE XVII<sup>e</sup> MIDEM

# En attendant le compact\_

E dix-septième Marché international du disque et de l'édition musicale (MIDEM) se tient à Cannes du 24 au 28 janvier dans le nou-veau Palais des festivals. Si pour la première fois un « M⊢ DEM classique » occupera 25 % de la surface des stands. l'événement, ce sera le lancement du disque compact : une lecture laser, soixante minutes de musique enregistrée, une qualité sonore incomparable i Il est commercialisé au Japon depuis trois mais, quatre pays européens (France, Hollande, Allemagne, Grande-Bretagne) se lancent le 1ª mars dans la nouveile aventure. Polygram sort 200 titres, C.B.S. 25, R.C.S. et Erato 10. Les producteurs prévoient une progression d'abord lente mais constante du disque compact jusqu'à occuper tout le marché dans une dizaine d'an-Cette révolution technique.

analogue à celle du microsillon dans les années 50, ne peut cependant être la panacée pour une industrie dont l'expansion a été stoppée net il y a quatre ans et confrontée à une stagnation quasi générale : les derniers résultats indiquent une croissance zéro, de mauvais résultats pour le 33 tours, un maintien du chiffre d'affaires du 45 tours, un certain développement de la cassette enregistrée. Phénomène annexe : la taxe parafiscale prélevée depuis deux ans sur les juke-boxes entraîne une disparition progressive de ceuxci dans les catés et autres lieux publics: en 1980, il y avait sur le marché 50 000 apparails ; ils sont aujourd'hui 42 000 et cette chute devrait se poursui-

Dans ce climat morose, la annonce des droits d'auteur et de compositeur en propression, du moins pour ce qui concerne l'exécution publique. Les tournées de musique

vivante ont été un succès. Mais les chiffres sont concentrés sur peu d'artistes : les rockers anglo-saxons (les Rolling Stones, Simon et Garfunkel, Police, etc.) et un nombre de plus en plus limité de chanteurs francais. Les spectacles de chanson française qui réunissent 2 000 personnes - ou entre 400 et 2 000 - diminuent vertigineusement; ceux qui, en revanche, rassemblent moins de 400 personnes augmentent, per suite de renouveau de la vie associative. La chanson française n'est touiours pas exportable : la seule musique à franchir vraiment nos frontières est libre de mots, musique de films ou à gadgets (Jean-Michel Jarre).

Pourtant le paysage s'est profondément modifié ces dernières années. La chanson française a perdu beaucoup de son conformisme. Elle n'est plus frileuse, logique, elle est polie mais chaleureuse, parfois folle. extravagante. Elle réinvente les sentiments, ique avec l'envie de vivre dans la surprise, s'accorde avec le désir des jeunes et pratique l'échange.

Trois auteurs-interprètes qui ont en commun de s'être affirmés en 1982 ont tenté d'expliquer ici pourquoì ils se sont lancés.

Francis Latenne, saltimbanque un peu fou, qui, de ville en ville, recherche fortement les rapports avec le public dans un spectacle que la spontanéité et l'improvisation prolongent parfois jusqu'à l'aurore.

Hubert-Félix Thiéfaine, et ses histoires marquées par une sensibilité aiguē, sur la route avec sa quitare depuis bientôt treize

Tom Novembre enfin, qui porte son humour léger sur scène. « sans alibi, sans courtoisie », dit-il, un peu comme s'il partait en vacances.

CLAUDE FLÉOUTER.

# TROIS CHANTEURS PAR EUX-MÊMES

# Francis Lalanne

Vingt-trois ans. Auteur-compositeur et interprète. Une avenure commencée au début de 1980. Trois cents concerts à travers la France, trois étonnants passages à Paris (Théâtre de la Ville, Bobino, Hippodrome de Pantin) et un vaste public de jeunes. Prépare une tournée.

N m'a souvent demandé quel était mon tout premier souvenir d'enfance, celui qui demeure vivant dans mon esprit et qui remonte à la naissance de ma mémoire, le ne nourrais pas le dater avec exactitude, mais je sais le décrire avec la précision du moment vécu : au premier plan, vaguement dessiné dans l'obscurité quatée de ma chambre, un rebord de mon berceau, timide et discret, presque invisible, une sensation de chaleur synthétique, mais agréable, et. au-dessus de mes yeux, le visage de ma mère, radieux, tranquille et comme habité par la luminosité des images sacrées, ses yeux fixés sur moi. Tout autour de nous, comme pour habiller ce silence d'amour.

Trente-quatre ans. Auteur-

compositeur et interprête. Au dé-

but de l'année dernière, un mouve-

ment spontané de bouche à oreille

et le soutien d'une radio ont sou-

dain propulsé le chanteur. A

'IDÉE d'écrire des chansons

m'est venue quand j'avais

l'Olympia, en avril prochain.

dix, douze ans. A l'époque, j'étais pensionnaire dans un collège où l'on était surveillé, contrôlé, fli-

qué à longueur de journées. Les sur-

veillants fouillaient dans nos pla-

cards, dans nos pupitres, lisaient nos

lettres. Bref, le dernier endroit in-

Là, les pions ne pouvaient pas en-

trer. Seulement, avec toutes les ten-

sions, les humiliations et les injus-

tices, j'avais toujours peur que mon

crâne n'explose, fallait trouver un

exutoire, quelque chose pour faire baisser la pression, et c'est là où j'ai commencé à écrire mes premières

Pourquoi la chanson? Ce que je

sais aujourd'hui, c'est que pour faire

une chanson on n'a besoin de rien,

et de paroles douces, sur une voix mélodieuse semblant venir de son sourire, à elle. Et puis, après, plus rien : le sommeil, je crois. Je sais, au-jourd'hui, quelle était cette étrange romance : c'était la Berceuse de Braims. Et les paroles qui accompa-gnaient ces quelques notes de boîte à musique, ma mère les psalmodiait en espagnoi :

Duerma ya, dulce bien, Mi capullo de nardos, Calladito duérmete, Como la abeja en la flor. Duerme ya, duice bien, Duerme ya, bello amor. Las gacelas vendran Al oir mi cancion.

Si je raconte cette histoire, c'est qu'elle me confirme dans l'idée que mon premier éveil à la conscience se fit en chanson. Et même aujourd'hui, lorsque j'entends cette vicille antienne, mes yeux se remplissent de larmes, et je me sens revenir aux racines de moi-même.

Voilà comment, je crois, j'ai été marqué au fer rouge de l'art lyri-

Hubert-Félix Thiéfaine

premières chansons, j'étais devenu

la grande vedette des récrés. Et je ne

ne risquais rien : dans le règlement

intérieur, il n'était pas interdit de

Depuis cette époque, je n'ai ja-

mais cessé d'écrire et j'avoue que,

dans mes grands mouvements de mi-

sère et de désespoir, j'arrivais à tenir

le coup grâce à la chanson que

j'étais en train de composer. C'était

Écrire une chanson, c'est une lon-

de recherche et puis, à un moment

magique, les étincelles, les mots qui

jaillissent. T'es aussi fier qu'un gosse

devant sa merde. Malheureusement,

le lendemain t'es obligé de recom-

mencer l'opération parce qu'avec le

recul tu t'aperçois que c'est mau-

vais. Tas eu le flash mais pas la

chanson. Et il faut recommencer. En

fait, c'est un peu la même démarche que l'alchimiste devant son creuset :

commencer sans cesse la même

opération jusqu'à ce que la matière

se mette à transmuter. Mais, au

bout du compte, une fois le résultat

obtenu, ce n'est plus la chanson qui

est importante. En jouant avec les

mots, avec les idées, en les dépla-

cant, en essavant toutes les combi-

naisons possibles, quelque part,

quelque chose a changé en soi.

Ouand je termine une chanson, je ne

suis plus le même. C'est comme si

subitement le me trouvais éveillé.

Pour moi, chaque nouvelle chanson.

chaque nouvel album est une balise

Mais s'il est vrai que chaque

chanson est pour moi une étape vers

que je plante dans ma vie.

ma bouée de sauvetage.

que ; petit d'homme parmi les petits d'hommes, j'appartenais, des lors, j'en suis sûr, au troupeau des chan-

Certes, ce baptême n'est pas le seul avènement qui fait que, au-jourd'hui, J'arpente inlassablement les couloirs sombres et sinueux du music-hall. Je pourrais dire de quelle façon j'en suis arrivé là. Comment, à vingt ans, j'ai pu euregistrer mon premier 33 tours. Pourquoi, depuis lors, je récidive chaque année. Comment et pourquoi, trois ans après, je continue inexorablement à promener mon répertoire de ville en ville, cherchant à trouver cet air nouveau sur lequel je vais enfin pouvoir écrire tout ce que j'ai envie de dire, et que je ne sais pas.

Mais je crois que cette première étincelle fut pour moi déterminante. Car, après tout, si je suis chantour aujourd'hui, c'est peut-être tout simplement parce qu'il devait en être ainsi. Et des mon premier jour. Estce qu'on demande au lilas pourquoi il n'est pas né rose ?...

un devenir plus lumineux, j'ai bien

conscience de ne pas être un ar-

aventures et qu'ils les exploitent. Je

poète, je ne sais d'ailleurs plus très

bien ce que le mot veut dire, mais,

petite maison de disques où je suis li-

bre de faire les choses comme je

l'entends. C'est également la raison

pour laquelle je suis en train de mon-

ter ma propre société. J'ai trop rêvé

de liberté pour finir piégé et récu-

plaisir à faire ce métier, je suis prêt

resse beaucoup moins que réussir ma vie. Et réussir ma vie c'est trou-

Jim Morrisson écrivait dans les

Seigneurs : « Nous avons été méto-

morphosés d'un corps fou dansant

sur les collines en une paire d'yeux

fixant le noir. - l'avoue que j'aime-

rais bien redevenir le corps fou.

Mais le redevenir seul ne m'inté-

resse pas. Je suis aussi un être social.

Et c'est là où le chanteur devient mi-

ver un peu d'harmonie.

# Novembre

Vingt-trois ans. Auteuryingi-trois ans. Auteur-compositeur, caricaturiste et « comédien-chanaut » A la ville, le frère de Charlélie Couture. Présente cette semaine son « one man show », les Taupes au théatre

Scene I:

Adolescence, jeux de mots. Une feuille de cahier déchirée Griffonner une demi-douzaine de ré-pliques, dans l'univers lycéen, quand on n'a pas encore la permission (de

> Scène # : Tentatives, petit théâtre.

Le pieno, la guitare dans la cham bre, et personne pour entendre les fausses notes, les accords mala-droits. Répéter quelques tirades ou prendre des cours de diction, pour les quelques curieux perdus au milieu des copains qui applaudissent leur

Et puis ranger les chaises en se regardant, recharger le matériel dans une estafette d'emprunt, et faire quelques kilomètres pour eller vers une autre M.J.C.

Scène fil : Musique, dans les galeries de taupes. J'habitais dans un petit studio. J'ai coché une petite annonce qui proposait un petit orgue d'apparte-ment, à la mesure de mes moyens.

Les disques tournaient sur le pickchange. Nietzsche disait que les up at moi ja mettais de côté, comme poètes n'ont pas la pudeur de leurs dans en source qui tourne toute la nuit dans en source de leurs de le un hamster qui tourne toute la nuit dans sa roue ; peut-être qu'il s'entraîne pour le jour où il pourra sortir ne me considère pas comme un de sa cage ?

\* . : : :

化对象的 题:

\*<u>--</u>-----

Scène IV : Après l'art...

en tant qu'auteur de chansons, je Cinq années d'études aux Beauxpense que c'est un peu pareil. Et j'ai bien l'impression quelque part d'être une pute. La môme kaléidoscope, c'est moi. Lorelei Sébasto-Cha, c'est sistant, le souvenir d'un projecteur encore moi. Seulement, je ne suis, de 500 watts qui n'éclairant plus nen pas n'importe quelle pute. Je suis du tout, puisque je vivais reclus, dans une pute qui aime son bouloi et qui gue phase érotique de préparation et pas n'importe quelle pute. Je suis tiens à ne pas être maqué. C'est la qui se cherchient.

Longues soirées ratées.

Scène IV bis :

(idem) Je préfère m'écorcher en sciant une planche, plutôt que m'écorche le color à ne neo scier du tout, il y a ceux qui escaledent une peroi sens corde, sans piton, et sans assurancevie, il y a ceux qui misent tout sur le douze noir impair. Je n'avais nen à Le jour où je ne trouversi plus de perdre.

Alors je suis remonté sur scène, à faire autre chose, quitte à repartir sans alibi, sans courtoisie, pour survi à zéro. Réussir dans la vie m'inté-vre.

Jusqu'au défilé. J'ai eu ma certe d'adhérent, de sympathisant à toutes les causes ibles, moi aussi je me suis dit que ca valait la peine de distribue des apéricubes ou des sourires salés, ca pouvait servir un jour. Pourtant on n'apprend pas aux singes à faire des grimaces, par contre, ils ne seuraient par ouvrir une boîte de conserve de bananes. J'ai un ouvre-boite. Bah I Tous comptes faits, se glis

**三班市市市市市市市市市中央** 

ser dans la pesu d'un personi c'est comme partir en vacances. T.N.

H.-F. T.





15, RUE BLANCHE, 75009 PARIS

GRANDE SALLE DU 20 AU 29 JANVIER . LINDSAY KEMP "FLOWERS" PANTOMIME POUR JEAN GENET DU I" AUT2 FEVRIER BREAD AND PUPPET THE THUNDERSTORM OF THE YOUNGEST CHILD" OUT6 AU 27 FEVRIER : REPLINED ENSEMBLE NOUVELLES PRODUCTIONS

PETITE SALLE 4" MOIS GROUPE TSE : "LA FUITE ON CHINE" 18 H 30 DU MARDI AU SAMEDI : VOIX DE FEMMES DU 5 JANVIER AU 5 FÉVRIER

SIMONE BARTEL SOUS LES LUSTRES « SAMEDI 18 H AVEC LA FONDATION MENUHIN LOCATION OUVERTE : 280.09.30





du 8 au 13 février tanztheater de wuppertal deux oeuvres de Pina Bausch

18 h 30 une heure sons entracte 30 F dy mordi au samedi jusqu'au 29 janvier jacques weber joue et chante "faena"

du 1 au 5 février dennis wayne and dancers location tél. 274.22.77

2, place du Châtelet bar restaurant club

pas même de stylo ni de papier. C'est tellement court une chanson qu'on peut l'apprendre au fur et à mesure qu'on la construit. Ni vu ni connu. Mes chansons, je les sabriquais aussi bien en « étude » qu'au dortoir ou pendant qu'un prof m'engueulait! C'était pas contrôlable. M.T. Les Nouvelles Littéraires Pendant les récrés, je les chantais aux « martiens de ma compagnie » et comme ils étaient dans la même galère et ressentaient les mêmes co-

# lères que moi, ça fonctionnait. C'était une façon de briser nos solitudes et de communiquer. Avec mes **DERNIÈRE LE 29 JANVIER** STUDIO DES

CHAMPS-ELYSEES JEAN DALRIC CHANTAL LIENEL 

de MARK MEDOFF TITANNE SIMONS adaptation en langage des signes de ALFREDO CORRADO et BILL MOODY mise en scène de PIERRE BOUTRON décor de ANDRÉ ACQUART

Loc.Studio agences et par tél.723.35.10

Revue Trimestrielle

UN MAGAZINE PITTORESQUE

SUR L'ART ET LA SOCIÉTÉ Des informations pratiques Des documents originaux

 De la couleur Des thèmes variés - nº 1 le dessin – n° 2 messieurs les ani

L'actualité artistique

Nº 3 LE FAIT DIVERS vient de paraître en librairie (Alternative diffusion)





raison pour la



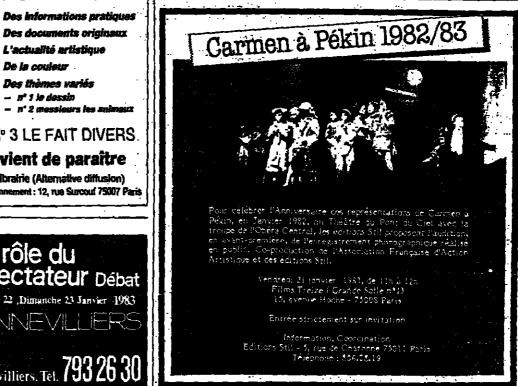



The second secon

No. 20

Effects and the second of the

AND THE STATE OF T

in the first of the control of the c

: --

# **LEGENDES**

# ENTRETIEN AVEC LE CINÉASTE RAOUL RUIZ POUR « LE TERRITOIRE »

# Comportements étranges dans un labyrinthe artificiel

Tout caux qui ont aimé l'Etat Tout caux qui ont aime l'Etat des choses de Wim Wanders, son Portugal à lui, près de la mar catte troupe de comédiens en suspens, pris de vertige, à cause d'un vieux monde appelé Hollywood, tous caux-la vont aller voir le Teoritoire de Raoul-Rutz, fe le Territoire de Raoul Ruiz, le Chillen Ils ont entendu parler de la « piraterie » de Wenders (le Monde du 21 octobre) : Weriders pour faire son film en noir et blanc n'a pas seulement choisi Alekan, le directeur de la photo-graphie favori de Raoul Ruiz, mais à a pris les mêmes acteurs et a toume dans ce même pays énigmatique dont Lisbonne est la ca-

pitale. OUS étions en fin de tournage dit Recul Ruiz, et Wim Wenders est arrivé, d'Amérique. Je crois qu'il venatt dire bonjour à Isabelle Weingarten. Dans un couloir de l'hôtel, il m'a demandé si je ne verrais

nos rushes. S'il a demandé perfois aux acteurs de faire la même chose, c'est normal. Ainsi Rebecca Pauly joue du victor... »

 Mais lui, avec les enfants par exemple, attend que quelque chose arrive, recherche un effet de réel. Or l'avels fait tout l'opposé, je n'avais voulu, même avec les enfants, que des comportements artificiels. N'avais recherché que des effets d'étrangeté, en m'inspirant des films américains des années 50 : d'un côté, la comédie rose, de l'autre, les films Hammer genre Dracula. Ce sont ici les références.

» Dans le Réalisme socialiste considéré comme un des beaux arts un filmi qui n'est pas sorti en Europe, je montrais la bizarrerie des techni-ques du réalisme socialiste comme on montrerait des peintures pompiers. Dans la Vocation suspendue, je m'étais imprégné des styles de Claudel et de Montherlant pour rendre pas d'inconvénient à ce qu'il tourne à l'idée d'un film à thèse à la Cayatte.

### La théorie du miracle

Avec le Territoire, sous des appaaméricain, de toutes ces constructions que les Français disent « bien ficelées » en donnant à l'expression d'une momie. Tout est bien banal. Il y a une intrigue artificielle, des personnages (auquels il arrive comme par effraction de faire des choses nal'air normal et rièn n'est normal. C'est tout ce que l'on voyait au Chili quand j'étais petit : les séries 8. Le Cinéma européan souvent faute d'architecture est sans conflit, il y a des

CENTRES CULTURELS

CHARLE CALTURE PORTUGAIS

FORDATION GULBERINIAN

51 avenue d'lana - 16°

Mercredi 19 janvier, 20 h 45

Conférence de M. Jörg SCHUBERT Ministre plénipotentiaire

LISBONNE,

VHIEDELA LUMIÈRE

» Et l'on croit en Europe à la rances normales, il s'agit du système théorie du miracle : devant la caméra quelque chose doit intervenir, on l'espère. J'ai voulu voir ce qui se passait dans un cinéma à conflit en le sens d'éloge : comme si on parlait détournant, en imaginant comme dans Kafka des personnages conduisant l'action. Mais il n'y a pas d'affrontement, pas d'enjeu. Ce n'est ni le fooball ni la guerre nucléaire, on turelles); la tension monte, vient le est dans un labyrinthe. N'importe conflit, puis un dénduement. Tout a quel espace peut devenir un labyrinthe où l'on se perd, même si l'on en connaît les repères, et surtout si l'on se fie seulement à des repères histonques.

» Dans une histoire traditionnelle. des amis partiraient en excursion parce ou'ils s'aiment, comme on dit « partir en vacances pour se changer



(projections) FORUM CINÉMA - OLYMPIC LUXEMBOURG - OLYMPIC



LUMBERE - 7 PARNASSIENS - STUDIO DE LA HARPE - ATHÉNA **GRAND PAVOIS** 

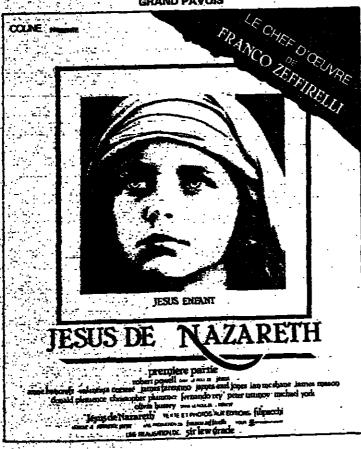

être parce que c'est la saison moins chère). On ne sait guère qui est qui, de qui exactement sont les enfants, les couples s'échangent. On ne sait pas vraiment pourquoi ils vont se perdre, afin de se manger tranquillement entre eux, à quoi tient leur libre arbitre. Celui-ci n'a rien à voir avec la

son tour avec mon équipe... je lui ai la tête ». La ils sont dans une mai-répondu que non bien sûr. Il avait vu son de location, en plein hiver (peut-dre un verre n'est pas lié au désir de devenir riche, comme dans une histoire américaine. L'intrigue naturelle n'existe pas. Aucune vraisemblance. Les événements tragiques, compacts, sont désamorcés. L'humour pour moi, c'est cette façon qu'avait mon père de lancer des gaudrioles au beau milieu des enterrements.

### Cannibalisme et chocolat

THEATRE DE LA COMMUNE TCA Centre Dramatique National

UNE HISTOIRE DE LÉOPOLD DE SACHER-MASOCH

DIDEROT A PETERSBOURG

Square Stolingrod, avenue de la Republique: 833.16.16 AUBERVILLIERS

➤ On peut raconter le Territoire comme un film très normalisé dans un vrai pays d'Afrique par exemple. avec un vrai guide qui serait tué au début, des promeneurs qui s'égarent, se mangent pour survivre etc. D'ail-leurs, c'est ce que j'ai fait pour le vendre, d'une manière très linéaire. Puis je supprime les liaisons, je passe par Elias Canetti que j'admire beau-coup at il reste la mauvaise foi. Celle du groupe capable de pratiquer le tabou par excellence, au nom de la communion catholique, la métaphore

 L'histoire de ces voyageurs urugayens perdus dans la cordillère des Andes, qu'a écrite Hubert Haddad m'a beaucoup impressionné. Ils ont commencé à pratiquer le canniba-lisme alors même que leurs réserves de chocolat n'étaient pas épuisées. Et vite se sont inventé des rituels. une hiérarchie, puis se sont masqués, maquillés. Ont trouvé avec ces codes un accord tacite au point de se considérer chacun comme innocent. On peut cacher parfaitement un massacre, comme en Argentine on a trouvé de bonnes techniques d'oubli, pour ignorer les lieux de tortures.

DU 7 JANVIER AU 27 FÉVRIER

THEATRE D'IVRY

A PARTIR DU

26 JANVIER

» Et les enfants suivent, considérant le comportement des adultes comme la normalité. Stevenson a écrit sur la culture cannibale. Mircea Eliade aussi parle des tatouages, des danses, des normes de courtoisie. Tout cela a été éliminé. Sinon, le cannibalisme reviendrait : cela pose la question d'un impérialisme culturel qui aurait raison.».

Raoul Ruiz a quitté le Chili en 1973, quand ses amis là-bas ont commencé d'être inquiétés. Grâce à un ami allemand qui lui a envoyé un billet aller simple. Mais en Allemagne on lui demandait tout le temps d'être latino-américain. « lei, dit-il, montrant la rue où il habite près de Belleville, dans ce quartier on change de nationalité. L'Europe ? C'est un peu comme un musée, une bibliothèque. Un parc. C'est le refuge contre les Etats-Unis, j'ai une vraie peur de la facon américaine, de cette logique, Il y a une race américaine, taite d'un

Propos recueitlis par MATHILDE LA BARDONNIE.

MISE EN SCÈNE DE MAX DENÈS

THEATRE DES

Mise en scène

BERNARD BLIER-MICHEL BOUQUET

**LAURA BETTI** 

Un film de CHRISTIAN ZERBIB

Philippe ADRIEN

LOCATION 872.37.43

V.o. : U.G.C. BIARRITZ ~ U.G.C. DANTON — 3 MURAT

V.f.: GRAND REX - U.G.C. GOBELINS - MAGIC CONVENTION - LES MONTPARNOS - PARAMOUNT

MONTMARTRE - STUDIO Parly 2 - CARREFOUR

Pantin - ARTEL Créteil - ARTEL Marne-la-Vallée

LUX Bagneux - ALPHA Argenteuil - A.B.C. Sartrouville

U.G.C. Conflans - CORBEIL STAR Arpajon

\* · Voir les films nouveaux.



# Cuir noir et pourpoints brodés

ASCADES, carambolages, poursuites rugissantes, rica-nements sardoniques, rock à tout crim, amère victoire du noir héros cool sur les barbares motards speedés, Max le Dingue, Mad Max nº 1, non censuré, revient sur les

éctans et sur les cassettes. A Créteil, ne sont que duels, pa-nache, chevauchées sur chevaux jouets : Marcel Maréchal a installé 'Artagnan et ses mousquetaires à la Maison des arts jusqu'au 28 janvier.
On ne peut plus dénombrer les adaptations scéniques et cinématographiques, ironiques ou épiques, du roman d'Alexandre Dumas. Pourtant, il y a bien une quinzaine d'années qu'on n'en a pas vu de nouvelles. Les batailles de gangs et de polices remi-saient aux oubliettes les rivalités en-tre les cadets du roi et ceux du cardinal. Les fusils laser des guerriers de l'espace remplaçaient les fleurets des hobereaux gascons.

Et voilà le retour de la guerre en dentelles, de - Messieurs les Anglais tirez les premiers ». Serait-ce la renaissance des vertus chevaleresques bien françaises? Et nous di-rons au monde: Non, nous ne sommes pas un peuple de beaufs, de BOF, de Dupont la Joie ... Les Trois Mousquetaires de Mar-

cel Maréchal vont parcourir les deux Amériques, après leur tournée nationale. Partout où ils passent, c'est la folie. Les spectateurs trépignent, acclament, pour un peu ils porteraient en triomphe ces hommes providentiels qui pourfendent l'en-nemi, déjouent les ruses, se jouent des obstacles cases ruses, se jouent des obstacles, sans rien perdre de leurs hautes qualités morales, de leur séduction souriante, de leur op-timisme intrépide.

Les mousquetaires ne sont pas des Supermen, des Conan, des grands aryens blonds en peaux de bête

- comme le personnage du dernier
film de Bakshi, Fire and Ice (présent au Festival d'Avoriaz). Ils ne ressemblent pas aux lonesome cowboys justiciers du Far-West. Ils appartiennent à la famille d'Astérix et d'Obélix et n'ont même pas besoin de potion magique. Il leur suffit de

défendre la bonne cause pour être invincibles, à la manière de Bruce

Lee, mais en moins sanglant. D'Artagnan et les mousquetaires sont les héros solaires des certitudes. anachroniques, semble-t-il, en notre fin de siècle. Et voilà qu'ils entrent en concurrence avec Mad Max, symbole de la violence désespérée dans un monde sans futur. Pourpoint brodé contre cuir, humour pervers contre gaieté candide.

Quelque chose relie cependant les deux univers opposés: la cascade, l'exploit impossible, la fascination du corps docile à la volonté de puissance. Une fascination qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui au-jourd'hui se formule et se répand à travers les modes - aerobic - (1) plus encore que dans le fanatisme pour les compétitions sportives, les dangers de l'Himalaya ou ceux du Paris-Alger-Dakar. Parce que justement il n'y a pas de competition, c'est pour l'amour de l'art – au mieux, de la justice, – pour le bien-être, la courbature comme preuve de l'existence.

Max l'Australien, descendant des taulards et filles perdues exilés d'Angleterre, indifférents à la culture totalement mystérieuse des aborigènes envahis, Max traverse son pays sauvage – des autoroutes dans le désert. Pour la deuxième partie de son épopée, tandis que les survivants s'embarquent pour un avenir incertain, il choisit de rester seul sur sa terre desséchée, héros de notre apocalypse, de notre siècle en agonie, de nos peurs impitoyables, de notre inconscient bouleversé qui garde la nostalgie des paysages har-monieux, des chevaliers d'antan. Loyaux et fidèles, hommes désarmés malgré leur force devant la fai-blesse, et désarmants : E.T., d'Artagnan.

C.G.

(1) Noublions pas l'Homme qui tombe à pic, ou les aventures d'un cascadeur chasseur de primes pendant ses périodes de chémage, le dimanche, à 14 h 25 sur Antenne 2.

# Dunoyer-d'Artagnan, le chevalier courtois

Partant de son Béarn natal la conquête de Paris. a la conquete de raris, d'Artagnan-François Dunover enfonce sur sa tête un béret attendrissant. Il chante les mots, roule doucement les er e bout, bouillonne, dé-borde de grands sentiments, de bonne volonié, de courage, de naïveté réveuse, de poésie, de charme : le spectacle tui doit beaucoup.

OUTE la dynamique de l'histoire, dit François Dunoyer, et les grandes lignes de motivation sont très bien écrites dans le roman. La psychologie est lais-sée de côté, on est libre. Dumas a déblayé le terrain. Si on ne triche pas, le chemin est trace, il suffit de le suivre. L'écueil serait l'apologie de la virilité flambarde. En général, on l'évite par la dérision. Il faut oser l'aborder par la poésie. Je me raconte peut-être des histoires, mais c'est ce qui m'a plu. La naïveté de d'Arta-gnan est affaire de culture : il n'est pas parisien. Il obéit à un code de vie fondé sur le panache, l'acte oratuit. l'inutile mais beau.

> D'Artagnan n'est pas macho. Il est Gascon - Dumes en fait un Béarnais, — je suis méridional. Pour moi, ca signifie l'appartenance à une culture noble. La poésie est entrée en Occident à travers l'Occitanie. Platon, Sénèque, ont été découverts par la Provence, Les Arabes l'ont introduite en Andalousie, l'ont entraînée avec eux, ça a donné la flambée de l'amour courtois. Une poésie très élaborée qui a longterre, jusqu'à la Renaissance, la

domination du pouvoir central. Elle n'est pas morte.

» D'Artagnan en possède les vertus de générosité : une générosité prise dans un sens païen. Sinon, il serait juste un arriviste. Je tiens beaucoup à l'accent, c'est agréable de jouer avec, j'en suis amoureux. D'Artagnan m'a touiours pagu clair, qu ce livre à dix ans. Il s'inscrit de façon nette dans la case réservée aux rêves et aux plaisirs de l'identification - ie suis sûr que Spielberg connaît et aime les Trois Mousquetaires, ça m'a frappé en voyant la Guerre des étoiles et E. T.

» Le personnage impose ses certitudes. Pour d'adaptation, il s'agissait de garder la dynamie fondamentale du roman, d'élaguer les incidentes dues aux nécessités du genre fauilletonnesque. La préparation physique aux duels a été un vrai travail dramaturgique, une approche bataille, on les reconnaît, on les distingue, chacun se bat selon son caractère. Raoul Billerey nous a dirigés, il a fait pratiquement tous les Trois Mousquetaires en France, sur scène et pour le cinéma. Il sait en tout cas

ce qu'il ne faut pas faire. » A juste titre, Marcel Maréchal se veut intellectuel. Les Trois Mousquetaires, c'est du théâtre de ventre, de gourmandise. J'aime beaucoup la formule de Gorki : « Toute sa vie, l'intellectuel monte à la guête de la vérité, poitrine découverte. » On a un corps, on joue avec ».

Propos recueillis par COLETTE GODARD.



d'après Alexandre Dumas mise en scène

MARCEL MARÉCHAL Théâtre National de Marseille/La Criée avec le concours du Conseil Général du Val-de-Marne MAISON DES ARTS / CRÉTEIL 899.94.50



# **FORMES**

# Classiques de demain

Nos lecteurs retrouveront désormais

us « le Monde des arts et specia
les » la chronique bimensuelle de Jean-Marie Dunoyer, qui parais jusqu'à présent le sameti.

Patrick Guillon

monter jusqu'à Matisse, au Matisse liméaire, pour retrouver une telle pureté. Cette pureté, Patrick Guillon camble l'atteindre comme en se iouant (1). Quelques coups de cravon d'un corps, d'un vêtement, d'un vicret de l'être en soi. Ce n'est sûretrès jeune artiste éternise toujours ses modèles au repos, assis ou étendus. Nulle passion ne les défigure. Et le volume, le modelé naît d'un imperceptible gauchissement de la ligne. La piénitude est conquise avec un minimum de ressources. Cet art se rit de la mode, fait fi des formules de laboratoire et se suffit à lui-

Trois peintres de

province

Le trio « provincial » qui chante sur les murs de Nane Stern (2) est une sorte d'hommage à la volonté décentralisatrice manifestée par des peintres ayant choisi de travailler loin de Paris. Au contact d'une nature qui se borne à son rôle de tremplin, leur œuvre y gagne en authenticité.

Remard-Marie Lauté s'est fixé à Guingamp. Bienfait de la solitude, il parvient à une maturité qu'annonraient ses cauvras montrées en 1978 par La Galerie. Plus solidement construites, ses compositions allégées, plages de couleurs frangées de vierge écume, dans un espace qu'elles escaladent, reflètent les rêves que suggère le pays breton, à

Yves-Marie Péron, Breton de sou- duit un immense de che, lui, et qui a navigué deux ans et plus grand que les toiles. Un autre demi comme timonier, a une vision toute différente, et tout aussi transsant. Paysages au second ou au troisième degré, horizontaux, embrumés, transparents, allant vers un dépouillement progressif. Contact intime, puissamment évocateur, avec les éléments premiers.

Quant à Alain Grosajt, qui a quitté Paris pour le Vaucluse, la lumière provençale dévore ses formes, ou plutôt les transfigure et en souligne es obsédantes apparitions. Misez sur

GALERIE REGARDS 40, rue de L'Université (7°) de 14 h 30 à 19 h (af kundi) 261-10-22

Jean-Yves LANGLOIS 19 janvier - 19 février

JEUNES CRÉATEURS : Savez-vous qu'un **FESTIVAL** 

vous est consacré à Paris ? RENSEIGNEMENTS ET DOSSIERS: P.J.C., 123, avenus Général Leclerc 92340 BOURG-LA REINE

PORGELAINES PARISIENNES

1770-1870 Jusqu'au 13 février

MAIRIE ARINEXE DU Xº ARROT 72, Fing St-Mercin - Mr Château-d'Easi Oswar: LLL. sauf lundi, 11 h. 30-18 h.

**RISOS** 

LA NUIT ... UN PEU ENCRES ET COLLAGES GALERIE JACQUES MASSOL 12, RUE LA BOÉTIE, PARIS-8" - 265-93-65 🕳 DU 13 AU 29 JANVIER 🛋



Benet Rossell

Benet Rossell (3) se multiplient, fourmillent, s'amalgament, entraînés par un mouvement giratoire, comme les spirales de quelque nébuleuse. Fixurines d'une finesse incroyable, difficilement identifiables quand on n'y reconnaît pas de petits bonshommes tous différents, elles constituent en quelque sorte l'alphabet très personnei de l'artiste catalan. Son code musical aussi, parfaitement déchiffrable per lui lorsque ces signes grouillent sur des portées, se traduit par des mélodies qu'il exécute sur se flûte insage aux traits apaisés qui livre le se- dienne (une cassette en fait foi). De même, dans un recueil de poèmes (Microthéêtre U), ses signes ont des équivalences verbales pigmenté d'un très particulier humour. En contrepoint à ces € bénigrammes >, Rossell, surtout dans ses œuvres récentes, obéit à un gestualisme automatique qui s'exprime par de grands signes véhéments, proches de la calligraphie extrême-orientale, en général noir sur blanc - mais une vision rouge et noire laisse prévoir que Rossell, au demeurant excellent graveur, n'est pas au bout de son rouleau.

Curt

Fors Symbole transparent s'il en fut, et maintes fois exploité, le thème de l'escalier hante Curt Fors (4). L'artiste suédois a l'air de se tenir sagement, souvent au niveau d'un pave-ment en mosaïque, au pied des marches qui, à un moment donné, s'enfoncent dans le mystère. Curt Fors ne les suit pas davantage quand elles descendent dans le monde souterrain de la cave. Précisons qu'il s'agit d'escaliers réels, fidèlement rendus, avec une louable sobriété de lignes et de couleurs (gris et verts par exemple), découverts dans de nobles demeures parisiennes ou perpignanaises. La pavage de l'une d'elles a même inspiré une composition résolument non figurative (un pavement peut-il signifier autre chose qu'un pavernent ?) Parmi les escaliers, on admirera spécialement celui que reprodessin évoque à la même échelle une vue chaotique de Saint-Margarethen. posée, des grèves de l'île d'Oues- et une litho, entre autres, un paysage embrumé où transparaît le disque so-

> JEAN-MARIE DUNOYER. (1) Galerie Philippe Frégnac.

50, rue Jacob. (2) 25, avenue de Tourville.

(3) Galerie Breteau, 70, rue Bona-

(4) Centre culturel suédois, 11, rue Payenne.

RODIN

T.L.J. (sauf mardi) 10 h - 17 h 17 NOVEVBRE - 14 FÉVRIER 🛌 (Publicité)

> jeune scuipture 1983 port d'austerlitz-paris EXPOSITIONS: 15/4 - 15/5 **« espace ouvert**

especes construits > 15/6 - 10/7 x HzO - l'equ > SÉLECTION:

Ex winder diches in public à l'um in es equalitus sub piùs finnepe na lucier mont la 30 finir à l'inschéin de la Jame Schlert, c/h 11. Supe Salderg, 18, separa de fret-lagal, 1880 finis.

MOULIN DE VAUBOYEN

# Lurcat - Valadié

Tapisseries, Huiles, Gouaches

JUSQU'AU 31 JANVIER 1983 Ouvert tous les jours démanche compris de 14 à 18 b.

Vo.: MARIGNAN CONCORDE - CLUNY PALACE 7 PARNASSIENS
VI: GAUMONT BERLITZ - GAUMONT RICHELIEU - GAUMONT SUD
- CLICHY PATHE - FAUVETTE - GAUMONT OUEST Boulogne GAUMONT EVEY - BELLE-EPINE Thials - PATHE Champigny -STUDIO Parly 2 - ULIS Orsay - 4 TEMPS La Defense - ALPHA Argenteuil - FLANADES Sarcelles - 3 VINCENNES - CLUB Les Mureaux - CERGY Pontoise - MAJESTIC Meaux



américain Sidney Michaëls, adaptés par Pol Quentin. Marcel Muréchal et Marie-Christine Barrrault (Dylan Thomas et sa femme), mis en scène par Jean-Pierre Grandval. reprennent les deux rôles qu'ont créés Daniel Ivernel et Rosy Varte. Les Femmes

Savantes en tournée

Le Territoire de Raoul Ruiz dimension tragique.

THÉATRE

Avant la sortie de l'Enfant secret

(prix Jean-Vigo 1982), une rétros-pective complète et un intelligent catalogue. Des Enfants désaccordés au Bleu des origines, une œuvre en

marge des sentiers explorés, un cas

junique de fidélité à soi-même et à

une conception poétique du ci-

Hamlet

CINÉMA

Philippe Garrel

au Studio 43

au Théâtre de Chaillot Le spectre du roi assassiné, voulant gagner le soleil de vitesse puisqu'il doit disparaître au point du jour, tire par la main son fils Hamlet, lequel ne veut pas lâcher le bras de sa mère. A nos pieds, Polonius est étendu mort dans les plis rouges de son rideau. Dans un mo-ment, l'un des comédiens de passage à Elseneur, son baluchon sur l'epaule, attendra en silence que Hamlet lui rende sa slûte. Inspirés par l'admirable traduction de Ray-

mond Lepoutre, les acteurs de Vitez donnent au chef-d'œuvre de Shakespeare sa pensée et sa poésie. Dylan

du Rond-Point Les voyages mouvementés, aux États-Unis, du poète gallois Dylan Thomas, racontés, dans un style ci-

au Théâtre

**MUSÉE RODIN** 

**DESSINS** 

Dans de beaux décors de Claude-Yves Leprince et une mise en scène de Jean-Louis Martin Barbaz, l'une des dernières et plus fortes pièces de Molière trouve son accent de vérité, son humour froid. la chaleur familière du climat d'époque, et sa

L'Oiseau vert

au TEP

Il y a Goldoni. Mais dans la Venise du XVIII<sup>e</sup> siècle, il y avait également Carlo Gozzi. Le deuxième est hien vivant aussi, oui, en vie, sa-crément! Il y a Gozzi aujourd'hui, pas de doute. La mise en scène exacte de Beno Besson - gentille, magicienne et primesautière - permet de juger sur pièce, à la suite de deux jumeaux au pays des méta-morphoses, à la suite d'une troupe qui a du punch.

MUSIQUE

Le MIDEM classique

Du 24 au 28 janvier, le nouveau

MIDEM classique réunira la plu-part des professionnels de la musique au nouveau Palais des festivals de Cannes, mais il offrira également au public quatre concerts par jour et la possibilité de découvrir un ensemble de jeunes artistes in-ternationaux sélectionnés. Ce sera également l'occasion d'expérimen« disque compact ». ET AUSSI : La Bohême (Opéra

de Paris, les 20, 21, 22, 25, etc.); Wagner, par l'Orchestre de Paris, dir. D. Barenholm, soliste J. Nor-man, avec la création mondiale de la Descente de la Courtille (Pleyel, la Descente de la Courtille (Playel, les 20 et 21); Salomé, de Straussimise en scène Maurice Béjart (Genève, les 22, 25, 28, 31, etc.); D. Merlet, piano (Gaveau, se 22); jubilé Henryk Szeryng, qui jouera trois concertos de Bach, Mozart et Brahms avec l'Orchestre Pasdeloup (Champs-Elysées, le 23, à 17 h 45); lleena Cotrubas (Athénée, le 24); Eisler, Weill et Henze, par l'Ensemble intercontemporata (Théatre de la Ville, le 24); Bach, par Coursey Leonbardir (Saint-

semble interconsemporain (Thélite de la Ville, le 24); Bach, par Custav Leonhardt (Saint-Thomas-d'Aquin, le 25); Louise, de G. Charpenner (Bruxelles, les 25, 28, 30); les Mannéquins, de Rudzinski, par l'Opéra de Varsovie (Théâtre de l'Alliance française, du 26 janvier au 6 février); Orchestre de Paris, dir. D. Barenbolm, avec I. Perlman (Pleyel, les 26, 27, 28 ianvier).

VARIÉTÉS-ROCK

**Guy Bedos** 

Le nouveau « one man show » d'un caricaturiste corrosif, tonique mais aussi tendre. Une suite de sketches, de rencontres, d'instantanés de la vie, d'images d'actualité (Théâtre du Gymnase).

ET AUSSI : Tom Novembre au Théâtre Dejazet, Môrice Benin au Forum des Halles, Michel Sardon au Palais des congrès, Joë Jackson en tournée à Montpellier (le 20, au Palais des sports), à Lyon (le 28, au Palais d'hiver.

**JAZZ Festivals** 

Le 22, avec la fête du jazz

a nonstop > (Claude Bernard, Jac-

ques Réda, Daniel Cobbi, etc.) et le Grand Orchestre d'Eddy Louiss (un événement), commence le que-trième Festival de Jezz en Aulnoye. Centre Pierre-Scony, Aulnay-sons-Bois) : rencontres, expositions et concerts jusqu'an 4 mars. A venir : Portal, Dollar Brand, Texier,

Philip Catherine, Monty Alexan-der, Quatior de samphones et pan-demonium, Sun Ra, Nuit du Blues. Jusqu'au 4 mars. A Rive de Cier, près de Lyon, dans le salle des fêtes, festival autour des guitares le 20 (Boni, Reichel, Newtone Experience), avec des percussions (Alihaux) et le Democratic Orchestre Milano de Ma-riani, le 21, et Johnny Griffin, le 22. Pour conclure, Suite, suite, suite... et fin..., une création

DANSE

## Lindsay Kemp Company au Théâtre de Paris

store Character et

ه در د دروا پي

es this inte

Ex.

سام دخان الأوجيار

partition by the second

48130 ,497

يها مي عار العاطات

Franke and many of the second 
# 166 (146) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150)

Calaire . Sections

The second secon

they be seen as

The Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Committee of the Co

Times of the same

Control of the second of the s

e Bra

200

. . . . . . . . . . . .

Plowers, pantomine pour Jean Genet, déjà présentée su Thélitre de la Ville par la troupe anglaise du comédien travesti Lindsay Kemp. utilise les techniques du mitne, du ballet, du music ball, du kabuki et du cabaret pour incarner Divine, personnage dérisoire et mysuique, que l'on adopte ou que l'on repousse violemment. **Andy Degroat** 

à l'American Center

Venu à Paris pour régler une chorégraphie pour les danseurs de l'Opéra, Andy Degroat, un des élé-ments les plus déconcertants de la « post-modern » danse, présente un speciacle de fin d'atelier avec les stagiaires qu'il a entraînés (21 et 22 janvier, 21 à.).

6 Ambiance mesicale & Orchestre - P.M.R. : prix moyes da repes - L... H. : ou DINERS RIVE DROITE FORMULES: « L'EXPRESS » 36,50 F anc. — « LE CLASSIQUE » 43,90 F anc. PARIS : 123, Champs Elysées ; PLSt Germain des Erés — NICE : 14, rue Chanvain ASSIETTE AU BŒUF l'ous les jours jusqu'à 1 h du matin GASTRONOMIE INDIENNE. La crisine des Maharadiahs à Paris dans na décor anthentique. AGRÉE par le MINISTÈRE DU TOURISME INDIEN. P.M.R.; 120 F. Salle pour réception, cocktail, mariage. Fermé le dimanche. VISHNOU 297-56-46/297-56-54 Angle rue Volney et rue Dannou, 2. de midi à 22 h 30. Spécialités danoises et scandinaves : hors-d'œuvre danois, festival

COPENHAGUE 142, Champs-Elysées, 8\* de stranon, mignora de remes, canard salé. Nouvelles spécialités thallandaises, dans le quartier des Champs-Elysées, Gastronomie chinoise, vicinamienne. P.M.R.: 90 F. CHEZ DIEP 22, rue de Ponthieu, 8º 256-23-96 Ouv.LLj. RELAIS BELLMAN F/Sam, soir-dim. Juson'à 22 h. Cadro élégant, confort, salle climatisée, cu Sole aux courgettes. COTE DE BŒUF. Souffié glacé en chocolat De 12 h t 2 tr da matin. Ambiance maticale. Spécialités alexciennes Son BANC D'HUITRES et su CARTE DES DÉSSERTS. AUR. DE RIQUEWIHR 770-62-39 2, rue du Fg-Montmartre, 9. Ts.Lirs. Son étament MENU 1.95 F. service compris Sés vins de Loure. Décar contensire authentique. Salous de 6 à 50 pers. Déjeusers, Direis, Soupers de 19 h à 0 h 15. Parising, Salle Dronos. AU PETIT RICHE 770-68-68 et 86-50 25. rue La Peletier, 9 LE LOUIS XIV 208-56-56/200-19-90 8, bd St-Denis, 10 F/km., mardi. Déjenners. Diner. SOUPER APRÈS MINUIT. Hubres, Fraits de mer. Crastacés. Rousserie, Cibiera. Salons, Parking privé assaré par volturier. Déjenner, diner, jusqu'à 22 heures. Spécialités espagnotes : zarzuela, gambas bacaino, calamares tinte. P.M.R. 120 F. Salous pour banquets. EL PICADOR F/lundi-mardi 30, bd des Batignolles, 17 387-28-87 Cadre rénové. Nouvelle carte. Spécialités. Cassoulet, Sole grand veneur, Râble de lièvre. Noisette de hiche, Soulfie framboise. Env. 160.P. Salons, Parking LE GRAND VENEUR 574-61-58 , r. P.-Demours, 17-. P/sam.midi-dim. Maison cinquantensire. L'un vois reçuit jusqu'à 23 h. Ses plats onisinés à l'ancienne tranchés et sarvis devant vons Gigot, train de obtes et ses vins de propriétaires. CHEZ GEORGES 574-31-00 Porte Maillot, 273, bd Pereire F/sam. L'ORÉE DU BOIS 747-92-50 Pte Maillot, bois de Boulogne. T.Lj. Déj. d'aff., menu 150 F vin comprès. Dineré-spectacle dansant, jest., ven., sam., menn 190 F. Orch., anim. avec Carlo NELL Sal. p. récept. 10 à 800 pers. Park., ass. 747-92-50 RIVE GAUCHE \_\_\_

Carte de poissons d'arrivage direct des Serchelles cusinés par le chef du Bougainville aux Seychelles: Projection de diapos. Ambiante et cadre d'origine, traditionnel P.M.R. 120 F. AU COCO DE MER F/dim. soir, landi. 34, bd St-Marcel, 5 707-06-64 DÉJEUNERS D'AFFAIRES, DINERS. Commandes prises jusqu'i minuit. Tél.: 331-69-20. - OUVERT TOUS LES JOURS - Parking grand. LA FERME DU PÉRIGORD 1, rue des Fossés-Saint-Marcel, 5º. Jusqu'à 23 h. Grande carrie. Moon dégratation : 240 F parci. Carrie à prix fine : 130 P, vin et s.c. Salons de 2 à 50 couverts. Cadre ancien de réputation mondiale. LAPÉROUSE 326-90-14.et 68-04 51, qu. des Grands-Augustins, 6 F/dim. Jusqu'à 23 fi 30. Carrefour Moutpernasse/Respull, vestez déguêter les spécialités de TANDOOR. Egulement 72, hd St-German. 354-26-72. F/lundi. LE MAHARAJAH 325-12-84 F/Mardi

15, rue J.-Chaptain, 6 Cuisine traditionnelle. Spécialités régionales. Foie gras chand aux raisins et ses vins. F. samedi midi et dimambe. Ouvert le samedi soir. LA BOURGOGNE 705-96-78 Ch Françoise 551-57-20/705-49-03 Adrogare des Invalides, 7°. Son meau è 90 F et curte. Foie gras fran maison. Lapereiu su vinaigre de Kêrês. Grands crus de Bordeaux en curafe. Ouvert dim: au déj. F/dim. soir et landi.

SOUPERS APRES MINUIT

LA TOUR D'ARGENT 6. place de la Basille - 344-32-19 Cadre Siégant et contort. T.L.). de 12 h à 1 h 15 mar. Grill. posss. BANC D'HUITRES

LA CHAMPAGNE MARKET Hultres - Cognillages toute l'année GRANDE BRASSERIE DE LA MER LE LOUIS XIV 20-56-56/200-19-00

WEPLER 14, place Clicky, 19-SON BANC D'HUTTRES Fole grait trais - Poissons

Chez HANSI 3, 1, 18-Jul-1940
F. Tour Montpariasse: J. 3 h. grat.
CHOUCROUTE FRUITS DE MER.

DESSIRIER 1 Productive (17) EE SPÉCIALISTE DE L'HUITRE POISSONS, SPÉC. GRILLADES LA CLOSERIE DES LILAS 171, boulevard du Montparrasse 326-70-50 et 354-21-68 An piano: Yvan MEYER: L'ALSACE A PARIS

Chatemas Galleties Pulsons Confilence 9. Plater St-André des Arts, 276-19-16 Emeri, Parillin Broke de méticule



The Barbara and the same and th

Marie Carlo

Andrews at

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

Property of the second of the

A Company of the Comp

And the second s

Agents of the second of the se

And the second s

gentralis age to the same

基5基产的100 GHB

Francisco de la companya del Companya de la Companya del Companya de la Companya

The second section of the second section of the second section of the second section s

Section 1997 And Section 1997

make a company of the property of

... ...**......**...

1444 P.

-1-

ومحسيدا يتر

额大 好一

Secret Park

gara transis

44 .2927 Esperante de la companya del companya de la companya del companya de la companya

, - 7·\*·

DANSE

And the same of th

表。**个**可以是**是**在主题的

# **EXPOSITIONS**

### Centre Pompidou

Entrée principale rue Saint-Martin (277-12-33). Informations telephoni-

ques : 277-11-12. Sauf mardi, de 12 h à 20 h ; sam, et dim:, de 10 h à 22 h. Entrée libre le di-manche et le mercredi.

Animation gratuite; sauf mardi et dimanche, à 16 h et 19 h; le samedi, à 11 h, entrée du musée (troisième 61age); hundi et jeudi, 17 h, galeries

TERRES. Une approche de matéries...

Atelier des enfants. Sauf dien, et mar, de 14 h à 18 h. Jusqu'au 15 févries. B. ABBOTT, B. BRANDT, L. MIL-LER, J. BOIFFARD: L'ateller de Man

Ray. Junqu'au 23 janvier. BURAGLIO : GAUTHIER : PAGES. - Jasqu'an 14 février. (Le 19 : entretien avec P. Buragio : le 26 : entretien avec D. Ganthier, à 18 h 30, galeries contempo-

TRICOLOR VIDEO DE NAM JUNE PAIK Forest – Jasqu'au 11 avril LE CINEMA DE D. W. GRIFFITH.

DES LIVRES POUR NOEL — Bi-bliothèque des Enfants, Entrée libre. Jusqu'au 24 janvier. TETES D'AFFICHES, Photographies de P. Ullmann, Grand foyer, Jusqu'an 28 février.

LES COULISSES DU DISQUE. —
Salle d'actualité. Jusqu'au 28 février.
ENSEIGNER LES ARTS PLASTIQUES. — Carrefour des régions. Jusqu'au

KAZ GWADLOUP. Habiter créale. -RPJ.

L'AMERIQUE REGARDE LA FRANCE : Time 1923-1983. Jusqu'au 7 mars. FERA-T-IL BEAU DEMAIN ? MS-

DE CARTHAGE À KAIROUAN. 2 000 am d'art et d'histoire en Tanisie. – Petit Palais, avenue W.-Churchill (265-12-73). Sanf Inndi, de 10 h à 17 h 30. Jusqu'au 27 févrior.

Jusqu'au II février.

L'ART DU XVIIIº STÈCLÉ DANS
LES CARMELS DE FRANCE. (Entré : 12 F). — GRAVURES DE LA
COLLECTION DUTHUIT, XVXVIII siècles. (Entrée: 9 F). — Potit Paleis (voir ci-desses). Jusqu'au 15 février.
EANTILLATOR (Égenie expresse FANTIN-LATOUR. (Entrée gratuite le 24 janvier). Jusqu'au 7 février. — L'ÉCOLE DE LA HAYE, Maîtres holhanditi du XXX silicia. (Barrée gratuite le 21 février). Jusqu'au 28 mars. Grand Pa-lais, entrée placo Clemenceau (261-54-10). Sauf mardi, de 10 h à 20 h; merc., jusqu'à 22 h. Ratrée; 14-h; sant : 11 F.

RICHESSES ARTISTIQUES DU PLATEAU DE MILLEVACHES. -Grand Palais, avenue du Général-

Grend Palais, avenue du Général-Eisenhower. Sauf mardi, de 10 h à 18 h. Entrée libre. Jusqu'an 28 février. SALON DE LA MARINE 1982. — Musée de la Marine, Palais de Chaillet (entrée Pasce du Trocadéro). Sauf mardi de 10 h à 18 h. Jusqu'an 13 février. LA LIBERTÉ GUIDANT LE PEU-PIE, de Delacroix. — Jusqu'an 7 février. L'ATELIER DE DESPORTES à la manufacture de Sèrres. — Jusqu'an manufacture de Sèvres. – Jusqu'au 24 janvier. Musée du Louvre, payillon de Flore, catrée porte Janjard (260-39-26). Sauf mardi de 9 h 45 à 17 h. Entrée: 11 F

(gratuite le dimanche et le meruredi). (grante le manacue et se merureur).

COBRA. 1948-1951. – Jusqu'an 20 février, DANIEL GRAFFIN. Sculptures à vent. Jasqu'an 27 février. – Musée d'artic moderte de la Ville de Paris, 11, avente da Président-Wilson (723-61-27). Sanf landi, de 10 h à 17 h 30, mercredi jusqu'à de la company.

CLAUDE BATHO. 1967-1981 - FEL-LINI : ses shotographies, ses dessim. — Musée d'art moderne de la Ville de Paris ECOUTE MES IMAGES, Avec D. Fark. - Music des enfants, 12, avenue de New-York. Sauf handl, de 10 h à 17 h 30 (animation pour les groupes, sur rendez-voirs au 723-61-27, posta 365).

Jusqu'an 13 février. Jusqu'au 13 février,
PRÉSENTATION TEMPORAIRE
PRÉSENTATION TEMPORAIRE
PRÉSENTATION TEMPORAIRE
PRÉSENTATION TEMPORAIRE
L'Orient des croinades, Printure du disseptième niècle, Aspects de l'art muoitain au dix-septième niècle. — Jusqu'au
25 mars, — Eaur : au royanne sur l'Enphrate au temps des Hittles. — jusqu'al la
mi-octobre, — Georges Shaw : paysages
photographiques. — Musée d'art et d'essai, paixis de Tolyo, 13, avenue du
Président-Wilson (723-36-53). Sauf
mardi, de 9 à 45 à 17 h 15. Emrie : 7 F; le
dimanche, 3,50 F.
JOHETS FRANÇAIS 1888-1988. —

dimanche, 3.50 F.

JOUETS FRANÇAIS 1888-1988. —
Musée des ans décoratife, 107, rue de Rivoli (260-32-14). Sanf mardi, de 13 h à
19 h; sam. et dim., de 11 h à 18 h. Entrée:
10 F. Jusqu'an 14 février.

GRAPUS. — Jusqu'an 7 février. —
PLAQUES ÉMAILLÉPS PUBLICITAIPPE — Jusqu'an 17 février Musée

TAIRES. - Jusqu'au 13 février. Musée de l'affiche, 18, rue de Paradis (246.13.09). Sant mardi, de 12 h 1 f h LES CANARDS ILLUSTRES DU XIX SIÈCLE: Fascination du fait divera — Music galerie de la Seita, 12, rue Surcouf (555-91-50), Souf dim. (et jours fé-riés), de 11 h à 18 h. Entrée libre. Jusqu'au 30 janvior.

CARLOS COBRA / JEAN-PAUL PHILIPPE: Prix Bourdelle 1981. Musée Bourdelle, 16, rue Antoine-Bourdelle (548-67-27). Sauf hindl, de 10 h à 17 h 40. Jusqu'au 27 février.

UGOLIN, cabinet des dession. — Mu-sée Rodin, 77, rue de Varenne (705-01-34). Sauf mardi, de 10 h à 17 h. En-trée 8 F (dim.: 4 F). Jusqu'au 14 février. JEAN CIRAUDOUX. Du réel à l'imaginaire. — Bibliothèque nationale, 58, rus de Richelieu (261-82-83). De 12 h à 18 h. Entrée: 10 F. Jusqu'au 1<sup>st</sup> mars. PARIS ET LES PARISIENS SOUS

LE SECOND EMPIRE - E. CARJAT (1928-1996). Photographa. - Musée Car-navalet, 23, rue de Sévigné (272-21-13). Sant landi, de 10 h à 17 h 40. Jusqu'an 21 hadi.

23 janvier.

UNIFORMES CIVILS, CÉRÉMONIAL, CIRCONSTANCES. — Palais
Galliera, 10, avenue Pierre-Ir-do-Serbie
(720-85-46). Sauf lundi, de 10 h à
17 h 40. Estrée: 9 F. Jusqu'au 17 avril.

ERIE SATTE A MONTMARTRE —
Musée de Montmartre, 12, rue Cortot
(506-61-11). De 14 h 30 à 17 h 30 : dim.,
de 11 h à 17 h 30. Entrée: 8 F. Jusqu'à fin
avril.

ANDRÉ JACQUEMIN A LA MON-NAIE DE PARIS. — Musée de la Mon-naie, 11, quai de Conti (329-12-48). Sauf dim, et jours fériée, de 11 h à 17 h. Barrée libre. Jusqu'eu 28 février.

DANTON ET ROBESPIERRE A LA CONCIERGERIE CONCIERGERIE ), crusi de l'Horloge (354-30-06). De 10 h à 18 h. Jusqu'au 28 février.

Jusqu'au 28 février.

GUERRE ET RÉVOLUTION EN RUSSIE 1914-1921. Affiches et imagerie. — Musée des deux guerres mondiales, Hôuel des Invalides, corridor de Valencienaes (551-93-02). Sauf knoëi, de 10 h à 17 h 30; dim., de 14 h à 17 h 30. Entrée: 10 F. Jusqu'au 20 février.

LE FAIT DIVERS. — Musée des arts et raditions populaires, 6, avenue du Mahatms-Gandhi (Bois de Boulogne) (747-69-80). Sauf mardi, de 10 h à 17 h. Entrée : 8 F; dim. : 6 F (gratuite le 4 mars). Jusqu'au 18 avril.

mars). Jusqu'au 18 avril.

EN PRÉSENCE DE L'ARTISTE...
IRÈNE LASKINE. — Musée an herbe, Jardin d'acclimatation (Bois de Boulogne) (747-47-66). De 11 à 18 h, Jusqu'au

### Centres culturels

CORRE, FAURE, LE BOUL'CH, TJ-ROUFLET. Fondation nationale des arts graphiques et plastiques, 11, rue Berryer (563-90-55), sauf mardi, de 12 h à 19 h. Jusqu'au 14 février.

L'HOTEL DE SALM, palais de la Lé-gion d'houseur, 2, rue de Bellechasse (555-95-16). Sant lundi, de 14 h à 17 h.

CONSTANT LUCEBERT. Graveres. HENNY RIEMENS. Photographies. — Jusqu'au 30 janvier. — LE FAUBOURG SAINT-GERMAIN. La rue de Lille. — Jusqu'au 27 février. Institut néerlendais, 121, rue de Lille (705-85-99). Sauf jundi, de 13 h à 19 h.

de 13 h à 19 h.

DICK BENGTSSON. Peintures.
Jusqu'au 18 février - CURT FORS.
Peintures, deseins, photos, gravures.
Jusqu'au25 février Centre cuinnel suédois, 11, rue Payenne (271-82-20). De
12 h à 18 h; sam, et dim, de 14 h à 18 h.
TAPISCEPUISE Raviés Renten Lie-

TAPISSERIES. Barbé, Bouton, Liebard, Shira, etc. Cité internationale des arts, 18, rue de l'Hôtel-de-Ville (278-71-72). De 13 h à 19 h. Du 21 au 31 jan-DESCLOZEAUX. ~ Mecanorma Graphic Center, 49, rue des Mathurins (483-92-66). De 11 h à 18 h. Jusqu'au 4 sevrier.

ORNEMENT ET FABLE Henry Heerep. – Maison du Danemark, 142, avenue des Champs-Elysées (723-54-20). De 12 h à 19 h; dim. et fêres, de 15 h à 19 h. Entrée libre. Jusqu'au 23 février.

DOTREMONT, peintre de l'écriture. Centre culturel de la communauté française de Belgique, 127-129, rue Saint-Martin (27)-26-16). Sain lundi, de l'1 h à 19 h Envière : 10 E insenten; 21 inseries. rée : 10 F. jusqu'au 31 jan MARIO BOTTA. - Institut français d'architecture, 6, rue de Tournon (633-90-36) Sauf dim. et landi, de 12 b 30 à 19 h. Jusqu'au 12 février. L'ARCHITECTURE AUSTRA-

LIENNE CONTEMPORAINE - Ambassade d'Australie, 4, rue Jean-Rey (575-65-00). Jusqu'an 22 janvier.

65-00). Jusqu'an 22 janvier.

NATSSANCE DE LA LOUISTANE
(1682-1730). — Hôtel de Roban, 87. rue
Vicilie-du-Temple. Sauf hundi, de 10 h 30
à 18 h. Entrée: 10 F. Jusqu'an 28 février.

LE PARIS SOUTERRAIN DE FÉLIX NADAR: Des os et des eanx —
BERNARD RICHEBÉ A LA VILLA
MEDICIS 1980-1981. — Hôtel de Sully.
62, rue Seint-Antoine (274-22-22). De 12 heares à 18 heures. Entrée : 8 F.
Jusqu'an 30 janvier.

Jusqu'au 30 janvier.

CENTENAIRE DE LA RECONSTRUCTION DE L'HOTEL DE VILLE DE PARIS. — Hôtel de Ville, salle Saint-Jean, entrée rue Lobau (porche côté Scine). Sauf dim, de 10 h à 18 h. Entrée libre. Jusqu'au 31 janvier.

ANN BROWN. Débuts d'autres espaces. American Center, 261, boulevard Raspail (634-10-09). Sauf dim, de 12 h à 19 h; sam, de 12 h à 17 h. Jusqu'au 28 janvier.

CIAUDE BARRAUD. Sans pas de ports. Centre culturel 17, 47, rue de Sau-sure (227-68-81). Sauf mer. et dim., de 14 h 30 à 20 h. Jusqu'au 28 janvier.

mardi, vend. et sam., jusqu'à 24 h. BECASSINE AU MARAIS. - Contre Jusqu'an 15 février.

culturel du Marais, 20, ruc des Francs-Bourgeois (272-73-52). Sauf mardi, de 12 h à 19 h. Jusqu'au 13 février. CRÉTEIL. Une pratique : le moulege en sculpture. Maison de la Culture, place Saivador-Allende (899-94-50). Jusqu'an 23 mars. Charl On point. — M.JC. rue Charpy, Croix des Mèches (899-75-40). Sauf dimanche, de 9 h à 21 h, samedi de h à 12 h et de 14 h à 19 h. Jusqu'au LE THÉATRE DE L'ODÉON. 1782-1982. — Foyer du théâtre, place Paul-Claudel (325-70-32). Jusqu'en avril. — Mairie de 6 arrondissement. 78, rus Bona-parie. Sauf lundi, de 11 h 30 à 18 h. En-8 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Jusqu'au

rice libre, Du 22 janvier su 20 février.
RICHARD WACNER. Salle Pleyel,
252. rue du Faubourg Saint-bosoré (563-88-73). Jusqu'au 15 février.
SHAKESPEARE ET LES MUSI-GENNEVILLIERS. Le Bore d'heures d'aujourd'hai : Major, Mark, Szekely. Galerie municipale E-Manet, place Jean-Grandel (794-10-86). Sauf dim., de 14 h \( \lambda \) 19 h. Jusqu'au 28 janvier. CIENS. - Théâtre national de l'Opéra (266-50-22). De 11 h à 17 h. Jusqu'au

LA COMMEDIA DELL'ARTE Mas-

LA MORT. - Galerie Charmy-L'Envers, 61, ree Lhomond (707-39-50). Jusqu'an 26 février.

LES AMÉRICAINS DE PARIS. -

PLAGES Nº 19 : couvres de Bignolais, Chabot, Giroux, Clément. Galerie Charley Chevalier, 27, rue de la Perronnerie (508-

TROIS PEINTRES DE PRÓVINCE: Grosjat, Lauté. Péron. Nanc Stern, 25, avenue de Tourville (705-08-46). Jusqu'au 5 février.

J. Donguy, 57, rue de la Roquette (700-10-94). Jusqu'au 12 février.

Gandet, Lottazzi, Malatras, Crécr, 33, rue Saint-Honoré (296-44-19). Jusqu'au

RAREL APPEL Objets troatés 1948-1953/Gounches 1982. Galerie M. De-lorme, 9, rue Linné (331-23-84). Jusqu'au 15 février.

ALFRED COURMES. - Galerie

WALTER DAHN, Galerie C. Ctouse

80, rue Quincampoix (887-60-81). Jusqu'au 16 février.

FRED FOREST. La conférence de B bel Créatis, 50, rue du Temple (887-28-56). Jusqu'au 31 janvier,

JONATHAN JANSON. - Galerie A. Biondel, 4, rue Aubry-Le-Boucher (278-66-67). Jusqu'au 12 février.

PAUL JENKINS. - Galerie G. Fall, 57, quai des Grands-Augustins (633-52-45). Jusqu'an 29 janvier.

PER KIRKEBY. Galerie Gillepsie-Lange-Salomon, 24, rue Beaubourg (278-11-71). Jusqu'au 19 février.

**GEORGES KOSKAS. Peintures 1947-**1950. - Galerie Raph'. 12, rue Pavée (887-80-36). Jusqu'au 5 mars.

AKI KURODA. - Galerie A Maeght, 46, rue du Bac (222-12-59). Jusqu'à fin janvier.

JEAN-YVES LANGLOIS. Galerie Re

ROY LICHTENSTEIN. Œurres récentes. Galerie D. Templon, 30. rue Beau-bourg (272-14-10). Jusqu'au 10 février.

BERNARD MADELÉNAT. - Galerie

JEAN MAZEAUFROID. Blues. Galerie, 30, rue Rambutcau (278-41-07). Jusqu'au 5 février.

HENRY PIERCE, Peintures. - Calerie R. Lussan, 7, rue de l'Odéon (633-37-50). Jusqu'au 31 janvier.

PINCEMIN. Pelatures 1982. Galerie de France, 52, rus de la Verrerie (274-38-00). Jusqu'au 23 janvier.

KLAUS RINKE. Dessies. - Flow Ace Gallery, 12, quai d'Orléans (329-32-34). Jusqu'au 29 janvier.

DANA ROMAN Peistures et gous-hes, Fondation Strafor, 134, boulevard lausamann (562-72-83). Jusqu'au 11 (6-

BENET ROSSELL Micro-opéra. Cu-vres récentes. Galerie Breteau, 70, rue Bo-naparte (326-40-96). Jusqu'au 6 tévrier. GEORGES ROUSSE. Galerie Faridelt

Cadot, 77, rue des Archives (278-98-36). Jusqu'au l'e février. TAULÉ. Tableaux de hord. — Galerie Flora, 29, rue Hippolyte-Maindron (542-67-32). Jusqu'au 30 janvier.

JAN VANRIET. Galarie Isy Brachot, 35. rue Guénégaud (354-22-40). Jusqu'au

BOULOGNE-BILLANCOURT. Portraits d'oiseann. Centre culturel, 22, rue de la Belle-Feuille (604-82-92). De 10 h à 23 h; dim., de 10 h à 12 h. Jusqu'au

BRÉTIGNY. Vicente Pimentel : tra-

En région parisienne

Ratié, 6, rue Bonaparte (325-16-49). Jusqu'au 5 février. MATTA, Œuvres ancienses, Galerie Beaubourg, 23, rue du Renard (271-20-50). Jusqu'au 19 février.

gard, 40, rue de l'Université (261-10-22). Jusqu'au 19 février.

PAYSAGES ÉCLATÉS: Fribrock,

SABINE MONIRYS. - ASSIS. J.

58-63). Jusqu'au 29 janvier.

Galeries

LA DÉFENSE. Le facteur Cheval : Images pour en palais imaginaire. La Ga-lerie, Esplanade (796-25-55). De 11 h à 19 h. Jusqu'au 28 lévrier. GEORGES PITOEFF ET SON TEMPS. - Théstre national de Chaillot (grand foyer), place du Trocadéro (505-14-50). Jusqu'au 27 février.

19 h. Jusqu'au 28 février.

PONTOISE. Donation Freundlich.
Jusqu'an mars. - Camille Pisserro et son
fils Lucien - John Bensenan-Bett. Jusqu'au 31 jauvier. Musée Pisserro.
17, rue du Château (031-06-75). Sauf
lundi et mardi, de 14 h à 18 h. - Je collecthonse. - Musée Tavet-Delacour, 4, rue
Lemercier (031-93-00). Sauf mardi, de
10 h à 12 h et de 14 h 18 h. Jusqu'au
30 janvier. DE LA SUR-MARIONNETTE A L'ART DE LA MACHINE. Le théâtre expérimental de 1910 à 1930. – Théâtre du Rond-Point, avenue Franklin-Rossevelt (256-70-80). De 15 h 30 à 20 h. Jusqu's GRENELLE, VAUGIRARD, MONT-

PARNASSE. Aires du quinzième. Photographies de P. Pitrou et B. Tardien. — Bibliothèque Beaugrenelle, 36, rue Emerian (577-63-40). Jusqu'au 15 février. SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES. Tendances de la peinture abstraite. Centre calturel de la Villodieu. CD 58, à Einneour. (050-51-70). Sauf lundi, de 14 h à 18 h. Jusqu'au 24 février.

ANTOINE SLEZAK. Maison de Normandie, 342-344, rue Saint-Honoré (260-68-57). Jusqu'au 31 janvier. VILLEPARISIS. Travaux sur papier.

Objets, photos. Centre culturel municipal J.-Prévert, place de Pietrasana (427-94-99). Mer., sam. et dim., de 14 h à 19 h. ques, gravures, photos, litographies... -Centre Kiron, 10, rue de la Vacquerie (523-54-20). Tous les jours, de 15 h à 20 h 30. Entrée 15 F. Jusqu'au 4 février.

Jusqu'au 30 janvier.

AMIENS. L'hamide - marais et ma-rées: Pareutés entre l'artiste et son climat. Maison de la culture, place Léon-Gontier (91-83-36). Jusqu'au 13 l'évrier.

ANGERS, Morellet. Œuvres 1978-1982. – Musée des Beaux-arts, 10, rue du Musée (88-64-65), Jusqu'au 27 février. ANCOULÉME, Salon international de bande dessinée. Hôtel Saint-Simon, rue la bande dessipée. Hôtel Saint-Simon, rue de la Cloche-Verte (92-34-10). Jusqu'au

Paris Art Center, 36, rue Falguière (322-39-47). Jusqu'au 29 janvier. ATELIER VISEUX. Galerie de la Mai-son des beaux-arts - CROUS, 11, rue des Beaux-Arts (354-10-99). Jusqu'au 28 jan-ANNECY. Trompe l'uil (Cadiou, Du-cordenu, Galilard...). – Musée Châtean (45-29-66). Jusqu'au 28 février. ARRAS. Kijno: Pelatures 1965-1982. Centro Noroit, 9, rue des Capucins (21-30-12). Juaqu'au 15 mars. CLIVAGES Nº 7: esseres sur pupier de Cordesse, Marfaing, Ràfols Casamada, Tal-Coat. Galerie Clivages, 48, rue de l'Université (296-69-57). Jusqu'an 26 fé-

BOULOGNE-SUR-MER. Manu-ment/détournement. Bibliothèque munici-pale (30-40-33). Jusqu'an 5 février.

BOURGES. Estève: proposition pour une rétrospective. Maison de la culture, place André-Malranx (20-13-84). Jusqu'an 6 mars.

CAEN. Henri Prosi : Répétition quanti-tative. Atelier de recherche esthétique (gare rostière), 37, rue de Bras (85-73-15). Jusqu'an 29 janvier. CALAIS. Victor Burgis, photographe

Y. Brochard/C. Darras. Scalpturesdessins 1982 - Richard Tuttle: Night
Water/Wave. Musée des Beaux-Arts,
25, rue de Richelleu (97-99-00). Jusqu'à
fin janvier.

CHALON-SUR-SAONE. Œuvres choiculture. Jusqu'au 25 février.

CHARTRES. Africa, africa, africa. Musée des Beaux-Arts, 29, cloître Notre-Dame (36-41-39), Jusqu'au 15 février. CLERMONT-FERRAND. L'iconogra

phie des seints en peinture. - Musée Bar-goin, 45, rue de Ballainvilliers (91-37-31). COGNAC. A. Carpentier ou le réel merveilleux latino-américala. Musée, bou-levard Denfert-Rochereau (32-07-25).

DIJON. La peinture dans la peinture. — Présence discrète. Musée des Beaux-Arts, Place de la Sainte-Chapelle (30-31-11).

Jusqu'au 28 février. FLAINE. Denis Laget. Peintures 1982. Centre d'art contemporain (90-85-84). Jusqu'au 5 février.

HAZEBROUCK. Les saints thenmaturges de Plandre, Musée, place Georges-Degroote (41-88-001, Jusqu'au 13 février. LA ROCHE-SUR-YON. A. Lestie, peinture - C. Pitot, photographies. Musée municipal, rue Jean-Juurès (05-54-23). Jusqu'au 28 février.

MONTALIBAN. Le Languedoc ou les villes rouges: Hommange à F. Desnoyer (1894-1972). Musée lagres, 19, rue de l'Hôtel-de-Ville (63-13-04). Jusqu'au

MONTEELIARD. Le bonton, MALS. Janvier-février – Léon Zack, Pelmares. Maison des arts. Janvier-février – Malliarakis. Dessina, Caveau du Château.

Jusqu'au 6 février.

Jusqu'au 6 février.

NICE. Les artistes maifs de Provence.

Musée international d'art nati A.-lakovsky,
château Seinte-Hélène, avenue Val-Marie
(71-78-33). Jusqu'au 30 janvier. – Dessins
allemands contemporains. – CARI, Villa
Arson. 20, av. Stephen-Liégeard (51-30-00). Jusqu'au 30 janvier. Art et la ville.
Art dans la ville, Jardin de l'Ariane, rue E.
Ripett (62-12-12). Du 22 au 30 janvier.

OUMBETE. Hemmens. à Machusie. QUIMPER. Hommage & Matheria Mehent, 1882-1958. – Etudiants/artistes.

Musée des Beaux-Arts, place Saint-Corentin (95-45-20). Jusqu'au 13 février. REÑNES. Gravures de la collection Robien. – Musée des Beaux-Arts, 20, quai Émile-Zola (30-83-87). Jusqu'au 14 février – Arts + machina : la création artistique et les nouvelles technologies. Maison de la culture. 1, rue Saint-Hélier (79-26-26). Jusqu'au 13 février.

LES SABLES-D'OLONNE. V. Braz-

ner : Mythologies et fêtes des mères -Présentation de la nouvelle saile d'ethno-graphie maritime. Musée de l'abbaye Sainte-Croix, rue de Verdun (32-01-16). SAINT-PAUL-DE-VENCE. Appel et Alechinsky: encres à deux pinceaux, pein-tures, etc. Fondation Maeght (32-81-63). Jusqu'au 30 janvier.

TOURS. Tableaux français et italiens du dix-septième siècle. – Musée des beaux-arts, 18, place François-Sicard (05-68-73). Jusqu'au 30 janvier.

VILLEURRANNE. M. Eigenbeer -R. Prince, Le Nouveau Musée, II, rue du Docteur-Dolard (884-55-10). Du 21 janvier

THEATRE DU ROND POINT

création en coproduction avec le TN/Marseille - Marcel Maréchal

CIERENAUD BARRAULI

# DYLAN

de Sidney Michaels version française Pol Quentin mise en scène Jean-Pierre Granval décors et costumes Ghislain Uhry éclairages André Collet

### en alternance LES STRAUSS

PETER ROLD-POLKE

L'AMBASSADE

en coproduction avec la Cie L. Terzieff

demière 30 janvier CAMERA OSCURA

par tél. 256.70.80 et agences

\_CRÉTEIL - 29-30 JANVIER\_ 7" EXPOSITION INTERNATIONALE

# **MINERAUX**

**FOSSILES - PIERRES NOBLES** VENTE - ÉCHANGE

SALLE DES FÊTES DU MONT WESLY

Mº ligne 8. arrêt ∢ Préfecture » - Autobus 117, antit c les Erroukaus ; ou e Deux Communes ; 7, RUE G.-DUHAMEL, 94000 CRETEIL

### – (Publicité) – jeune sculpture 1983 port d'austerlitz-paris

EXPOSITIONS: 15/4 - 15/5 a espace ouvert espaces construits a 15/6 - 10/7 « H2O - l'eau » 16/9 - 16-10 e terri SÉLECTION:

Les artistes désireux de perhaiper à l'une de ces exposi-tions sont priès d'envoyer un dossier event le 20 tévrier à l'Association de le Jeune Sculpture, c/o M. Serge Goldberg, 10, square de Port-Royal, 75013 Paris.

V.o. ; U.G.C. BIARRITZ - GAUMONT COLISÉE - U.G.C. ROTONDE - 14 JUILLET BEAUGRENELLE U.G.C. ODÉON - St-MICHEL - GAUMONT HALLES - 3 MURAT V.f. : U.G.C. BOULEVARDS - U.G.C. OPÉRA - CLICHY PATHÉ - MIRAMAR - MISTRAL - MAGIC CONVENTION - U.G.C. GOBELINS - U.G.C. GARE DE LYON - 3 SECRÉTAN - PARAMOUNT MAILLOT REX - CYRANO Versailles - C2L St-Germain - FRANÇAIS Enghien - GAMMA Argenteuil 4 TEMPS La Défense - STUDIO Vélizy - GAUMONT OUEST Boulogne - ARTEL Créteil - ARTEL Nogent - ARTEL Marne-la-Vallée - MÉLIÈS Montreuil - CARREFOUR Pantin - PARINOR Aulnay

> Certains ont besoin de toute une vie pour atteindre leur objectif. ZAC MAYO, lui, n'a que treize semaines.

4 PERRAY Ste-Geneviève-des-Bois - CALYPSO Viry-Châtillon

## RICHARD GERE-DEBRAWINGER



# GENTLEMAN

PARAMOUNT PICTURES PRÉSENTE

UNE PRODUCTION LORIMAR MARTIN ELFAND

UN FILM DE TAYLOR HACKFORD

RICHARD GERE. DEBRA WINGER

OFFECIER ET GENTLEMAN

Et avec DAVID KEITH et LOUIS GOSSETT, JR. dans le rôle de 'Foley'

ÉCITI PAR DOUGLAS DAY STEWART. Produit par MARTIN ELFAND

Réalisé par TAYLOR HACKFORD

UN FILM PARAMOUNT DISTRIBUE PAR CINEMA INTERNATIONAL CORPORATION &

Peut-on pêcher sans perdre la foi?...



POUR LES SALLES VOIR LIGNES PROGRAMMES

BRÉTIGNY. Vicents Pimentel: tra-rates récents, installations et travaux sur papier. Dédier Mescoboni: travaux ré-cents et sur papier. — Centre G. Philipe, rue Hemri-Douard (084-38-68). Sauf dim-et lundi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Jusqu'au 30 janvier. CORBEIL-ESSONNES. L'esse... tra-ves d'Azocar, Bigot, Delfiso, M. Pas, etc. C.A.C. Pablo Neruda, 22, rue Marcel-Cachin (089-00-72). Sauf dim. et lundi, de 9 h à 12 h et. de 13 h 30 à 18 h 30; mardi, vend. et sam., jusqu'à 24 h. mardi, vend. et sam., jusqu'à 24 h. Jusqu'au 15 février. CRETEIL. Une pratique : le montage en sculpture. Maison de la Culture, place Salvador-Allende (899-94-50), Jusqu'au

LUCERNAIRE, 19 h 45 : wir le 21 : 21 h :

SALLE CAVEAU, 20 h 30 : Ensemble orchestral de Paris, dir. K. Rodei (Vivaldi, J.S. et J.P.E. Back).

CENTRE CULTUREL CANADIEN, 20 h 30 : P. et J.-E. Vaillencourt.

SALLE CORTOT, 20 h 30 : F. Toogood (Schuhart, Prokoviev, Lissa). SALLE GAVEAU, 17 h 30 : voir le 21.

EGISE SAINT-ROCH, 21 h: Ensemble choral contrepaint, dir. O. Schaebtell, Orckestre français d'oratorio, dir. M. Fiquental (Mozart, Calmel).

DGLISE AMÉRICAINE, 17 h 30 : S. Goodyen, M. Deiradas (Mozart, Schubert, Brahms).

Schubert, Strints).
EGLISE SAINT-THOMAS-D'AQUIN.
20 h 45: G. Loonbardt (Bach).
INSTITUT POLONAIS, 20 h 30:
R. Suzzelcia (Arme, Couperin, Latos-

CONSERVATORRE DE PANTIN, 20 h 30 : Ph. Pierlot, R. Siegel (Bach).

ARC (723-61-27), le 20, è 20 h 30 : G. Ba-dini Swing Machine.

BATACIAN (700-30-12), k 23, à 20 h :

CASINO DE PARIS (285-00-39), le 25, à

20 h 30 : Beshing. CAVEAU DE LA HUCHETTE (326-

65-05), 21 h 30 : D. Doriz (dera. le 23) ; le 24 : M. Laferrière ; le 25 : R. Guéria.

CENTRE CULTUREL DE L'ABRAYE (354-30-75), le 20, à 20 h 30 : Dernier Chi.

CHAPELLE DES LOMBARDS (357-

24-24), 22 h 30 : Toure Kunda. DEPOT-VENTE (637-31-87), 21 h 30, ie

DUNOIS (584-72-00), les 21, 22, à 20 h 30 : H. Benninck, M. Mendelberg.

EGLISE AMERICAINE (551-38-90), in

EGLISE DU BON SECOURS, le 21, à 20 à 30 : Jazz Piese Quartet.

ELYSÉE-MONTMARTRE (606-38-79),

le 24, à 20 h 30 : Triptyque Orchestra.

FORUM (297-53-39), les 17, à 17 h 30 :
G. Languercau, D. Lengrand ; le 24, à
18 h : B. Szajuer ; le 25, à 17 h 30 :
Ph. Ménard, S. Rustin.

NEW MORNING (523-51-41), 21 h 30, le

19: J. Griffin; les 20, 22: Woody Shaw; le 21: J. Hammond; le 25: Alien.

PALAIS DES SPORTS (828-40-90), les 19, 20, 21, 22, 3 20 b 30 : Murray Head.

CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSI-

PETTT FOURNAL (326-28-59), 21 & 30

BONBON (278-05-20)

Me. : F. de Pasquale ; J. : Watergate Seven + One ; V. : Eclectic Jazz Band ; S. :

TAIRE (589-32-26), is 21, à 22 à 15 : Ph. Delettrez, D. Leloup, Ch. Schneider, M. Becker, W. Brundel, Jo Jones.

22. à 26 h 30 : J. Gardner.

Style Bop.

20 : R. Guérin ; le 21 : Toen Kais ; le 22 :

Jazz, pop, rock, folk

# THEATRE

En raison de la grère observée le J janvier par les comédiens, inter-20 janvier par les comédiens, futer-prêtes et musiciens des syndicats C.G.T., F.O., C.F.D.T. et C.G.C., de

(Les jours de relâche sont indiqués

### LES SPECTACLES NOUVEAUX

COLÉRE - Vitry, Studio Jean-Vilar (681-68-67), 21 h., les 20, 21,22 et dim. 17 h. ROSE OU LES ÉPINES DE LA PASSION. — Dejazet (887-97-34), 22 h 30 (21), dim. 20 h 30. L'AMOUR TUE. — Atelier (606-49-24), dim., 15 h et 18 h 30. CAPITAINE FRACASSE. — Ménil-montant (366-60-60), 21 h, les 20, 21

LE CHEMIN DES DAMES. - Resto show (508-00-81), 20 h 30 (22). ECRANS NOERS. - Centre Pompidou (277-12-35), 20 h 30 (25). LA CHIENNE DACTYLOGRAPHE Gaîté-Montnarnasse (322-16-18).

20 h 30 (25), dim. 15 h. LA FILLE SUR LA BANQUETTE ARRIERE. - Palais-Royal (297-59-81), 20 b 45 (25), sam., 19 h 15 et 22 h, dim., 15 h 30. GUIDE DES CONVENANCES. Epicerie (272-23-41). 18 h 30 et 20 h, le 25.

MARAT-SADE. — Chârilon CCC (657-22-11), 21 h, le 25.

REIMS. — Maison de la culture (26) 40-23-26, la Terre par le ventre, par la Théâtrelle, le 25. Le Rouge et le Noir, d'après Stendhal, coproduction Théâtre Action, Compagnie Mairal, Compagnie Gattegno, les 20 et 21 mis trumée puis tournée. GRENOBLE - La Neige et le Bles

Hors Paris

une vie de Stendinel, par le Centre dramatique, à la Maison de la culture (76) 25-05-45, du 25 janvier au

### Les salles subventionnées et municipales

OPÉRA (742-57-50) : (Dim., Lun.), les 20, 21, 22, 25 à 19 h 30 et le 19 à 20 h. : La Bobème.

SALLE FAVART (296-06-11): relâche.
COMÉDIE-FRANÇAISE (296-10-20):
les 19, 22 à 14 h 30 et 20 h 30 : La vie est
au songe: les 23, 24, 25 à 20 h 30 : Intermezzo; le 21 à 20 h 30 : Andromaque.
CHAILLOT (727-81-15) Grand Thélètre
(Lun.), les 19, 21, 25 à 20 h, le 22 à
18 h 30 et le 23 à 16 h., versions intégraies : Hamlet : Thélètre Gémier
(Lun.), les 19, 21, 22, 25 à 20 h 30 et le
23 à 15 h : le Songe d'ane muit d'été.
ODÉON (325-70-32) : (Lun.), les 19, 20,
21, 22, 25 à 20 h 30 et le 23 à 15 h : Superdupoot. SALLE FAVART (296-06-11) : relâche

perdupont. PETIT ODEON (325-70-32), (Lun., Mar.), les 19, 21, 22, 23 à 18 h 30:

TEP (797-96-06), ke 19 3 14 h 30 20 h 30; les 21, 22, 25 à 20 h 30, le 23 à 15 h : l'Oiseau vert ; le 22 à 14 h 30 : le Roi et l'oiseau ; la Nuit de Varenne ; le run et 1 casent; la rivul de Varenne; le 23 à 20 h.: même programme que le 22. PETIT TEP (797-96-06), (Mar.), les 19, 21, 22 à 20 h 30 et le 23 à 15 h. (der-nière) - l'Fernia-reaine des ainde

21, Z2 à 20 b 30 et le 23 à 15 h. (der-nière) : l'Essuie-mains des pieds. BEAUBOURG (277-12-35) (mar.). Déhats-Rencoutres Musée : Le 19 à 18 h 30 : Pierre Buragiio; à 20 h 30 : A propos du sculpteur Ugo Attardi : le 20 à 18 h 30 : le dessin d'humour politique : à 18 h 30 : Modernité et terreur ; à 20 h 30 : Débat avec l'exposition « Fera-t-il beau demain ? » ; le 22 à 18 h : Habiter créole; le 24 à 18 h 30 : Dominique Ganthier; à 18 h 30 : Rencontre avec J. Gréco; à 20 h 30 : Quelque part des J. Ortetto; a 20 i 30 : Chefatas - Vidéo : Les 19, 20, 21, 22, 23, 24 : Nouveaux films B.P.L.; le 19 à 18 h. : cycle sur la météorologie ; les 19, 20, 21, 22, 23 à 15 h. : Heart Matisse dans les collections ; les 20, 21, 22, 23 à 18 h. : Robert Breer ; Théatre : le 24 à 20 h 30 :

 Des écritures scéniques contempo-raines »: Écrans noirs.
 THÉATRE MUSICAL DE PARIS (261-19-83), (Dim. soir, Lun.), let 19, 21, 25 a 20 h 30; les 22 et 23 à 14 h 30: La Veuve joyeuse. (Concerts: woir le 24 à 18 h 30 et 20 h 30). IntéATRE DE LA VILLE (274-22-77), le 23 à 14 h 30; les 19, 21, 22, 25 à 20 h 30: les Bas-Fonds; le 24 à 20 h 30. Engenhei interconstantique : les 19, 21 Ensemble intercontemporain; les 19, 21, 22, 25 à 18 h 30 : Jacques Weber joue et

CARRÉ SILVIA MONFORT (531-28-34), (Sam. et mard.), les 19, 21 (dern.): Le Cocu magnifique; concerts: les 23, 24 à 20 h 30 : chants d'Espagne et de la Méditerranée : Pedro Aledo

MICHAEL WHITE presente

SCENARIO'

Cannes

Aussi drôle qu'un burlesque...

On dirait l'arrivée des Marx Brothers.

JEREMY IRONS

JERZY SKOLIMOWSKI

### Les autres salles

A DEJAZET (887-97-34) (D. soir, L.), 20 b 30, mat. dim. 15 b 30: les Taupes de Tom Novembre. ALLIANCE (544-41-42) les 19, 20, 21 à 20 h : les Conteurs du monde. ANTOINE (208-77-71) (D. soir. L.). 20 h 30, mat., dim. à 15 h 30 : Coup de

soleil.

ARC (723-61-27) les 20, 21, 22, 25 à 20 h 30 : le Baigneur, Piano Check up.

ARTS-HEBERTOT (387-234-234), les 22, 24, 25 à 21 h, le 23 à 15 h : Moi ASTELLE - THÉATRE (238-35-53), mer., ven., sam., 20 h 30 : le Malentendu : mar. à 20 h 30 ; dim. à 16 h : les Beneret.

ATHÉNÉE (742-67-27) (D., L.) mar., mer., jeu. à 18 h 30, ven., sam., 20 h 30 : le Désert.

BASTILLE (357-42-14) 20 h, dim. 16 h et 20 h; Wonder Show Back Again (dernière le 23); (D. soir, L.) 21 h., mat. dim. 17 h; Krehler.
BOBINO (322-74-84) le 23 à 20 h 45; la Mort da docteur Faust.
BOUFFES PARISHENS (296-60-24) (D. soir, L.) 20 h 30, mat. dim. 15 h et 18 h 30; En sourdine les sardines.

18 h 30: En sourdine les sardines.

CARTOUCHERIE, Théâtre du Soleil
(374-24-08), les 19, 20, 21, 22 à 18 h 30: la Nuit des rois; le 23 à 15 h 30: Richard II; Théâtre de la Tempête (328-36-36) (D. soir, L.), 20 h 30, mat dim., 15 h 30: le Roi des Aulnes; (D soir, L)
18 h 30, mat dim., 15 h 30: Stèles.

CAVERNE D'ALIGRE (340-70-28), les 19, 20, 21, 22, à 20 h 30 : Kapia ; Twika, P. Lambert ; le 25 à 20 h 30 : C. Zarcate, Ben Azouz, Théâtre à Bretelles. CINO DIAMANTS (580-18-62) (D., L.), 21 b : la Mort d'Elsa.

21 h: la Mort d'Elsa.

CITE INTERNATIONALE (589-38-69)
GRAND THÉATRE (D., L., mar.)
20 h 30 : la Mère. RESSERRE (D., L.)
20 h 30 : les Larmes amères de Petra Von
Kant: GALERIE. 20 h 30 : les Habius
du dimanche ou le Lutrin vivant (dernière le 22).

COMEDIE CALIBLE DETE COMÉDIE CAUMARTIN (742-43-41) (mer., D. soir) 21 h. mat. 15 h 30 : Re-vieus dormir à l'Elysée.

COMEDIE DES CHAMPS-ELVSEES (720-08-24) (D. soir, L.) 20 h 45, mat. dim. 15 h et 18 h 30 : Comédie passion. COMÉDIE STALIENNE (321-22-22) (D. soir, L.), 20 h 30, mat. dim., 15 h 30: Noblesse et Bourgeoisie. COMÉDIE DE PARIS (281-00-11) (D.): 20 h 30: la Nuit des alligators.

DEUX PORTES (361-49-92) (D., L.) 20 h 30 : les Fourmidiables. EDOUARD VII (742-57-49) (D. soir, L.) 21 h, mat. dim. à 15 h : la Dernière Nuit de l'été.

de feta.

ESCALIER D'OR (523-15-10) (D. soir,
L.) 20 h 30, mal, dim. 14 h 30: 1981.

ESPACE-GAITÉ (327-95-94), (D. soir,
L.), 20 h 30: Valardy 83 (dernière le
22); (L.) 22 h, dim. 20 h 30: Kadoch. ESPACE-MARAIS (271-10-19) (D., L.), 20 h 30 : le Mariage de Figaro.

20 h 30: le Manage de Figaro.

SSA1ON (278-46-42), (D., L.) 19 h : le
Tombeau du père.

FONTAINE (874-74-40), I : les 19, 21 à
18 h 30, le 22 à 16 h : Mon Isménie - Gibier de potence (deruière le 22); (D.
soir, L.) 20 h 15, mat. sam. 18 h 30, dim 16 h : Vive les femmes - II : (D. soir. 1\_), 20 h 30, mat. dim. 15 h : S. Joly. GAITE-MONTPARNASSE (322-16-18),

GALERIE 55 (326-63-51) (D., L.) 21 h: A Separate Peace - After Magnitte. GRAND HALL MONTORGUEIL (296-

GRAND HALL MONTORGUEIL (296-04-06) (D. soir, L.) 20 h 30, mat. dim. 17 h: la Farce du noi Force.

HUCHETTE (326-38-99) (D.), 19 h 30: la Cantatrioc chauve; 20 h 30: la Lecon; 21 h 30: le Cirque.

LA BRUYÈRE (874-76-99), (D. soir, L.), 21 h, mat. dim, 15 h: Au Bois lacté.

LIERRE-THEATRE (536-55-83), les 20, 21, 22, 25 a 20 h 30; le 23 à 15 h: Armaguedon; le 19 à 20 h 30: ('Opéra nomade.

made.
LUCERNAIRE (544-57-34) (D.), I:
19 h: Moman; 21 h: Six heures au plus
tard; 22 h 15: Tchoula (dernières); II:
18 h 30: Eden cinéma; 30 h 30: la Noce : Petite Salle, 18 h 30 : Parlons

MADELEINE (265-07-09) (D. soir, L.), 20 h 45, mat sam, dim., 15 h : la Dizième de Beethoven. MAISON DE L'ASIE (580-04-73), les 21, MATHURINS (265-90-00) (D. scir, L.). 21 h. mat. sam., 15 h. dim. 15 h et 18 h 30 : l'Avantage d'être constant.

MARIGNY, sulle Gabriel (225-20-74) (D.), 21 h: l'Education de Rita. (D.), 21 h.: Education de Rita.

MÉNILMONTANT (366-60-60), jeu.,
ven., sam., 21 h.: Capitaine Fracasse.

MICHEL (265-35-02) (D. soir, L.)
21 h 15, sam. 18 h 15 et 21 h 15, mat.
dim. 15 h 30: On dinera au lit.

MICHODIÈRE (742-95-22) (D. soir, L.)
20 h 30, mat. 15 h et 18 h 30: le Vison
vovageur.

MOGADOR (285-28-80) (D. soir, L.), 20 h 30, mat. sam, 15 h 30 : Un grand avecas

UGC BIARRITZ VII - UGC OPERA VF- 14 JUNLET RACINE VII - 14 JUNLET BASTHLE VII - 14 JUNLET PARNASSE VII - 14 JUNLET BEAUGRENELLE VII - CIME BEAUBOURG LES HALLES VII

CYRANO Versuilles # - FRANÇAIS Enghien vo - ARTEL Nogent # - 9 DEFENSE-4 TEMPS # Hilarant, grincant, dérisoire, à ne pas manquer. Claude Baignères / LE FIGARO

Un humour d'une constante élégance de ton. Michel Perez / LE MATIN DE PARIS

L.) 21 h. mat. D., 16 h. R. Devos : Petit Montparmasse (D. soir), 21 h, mat. D., Montparnasse (D. s 16 h : Trois fois rien. NOUVEAUTES (770-52-76), (J., D. soir) 20 h 30, mat. dim., 15 h et 18 h 30 : hold-up pour rire.

MONTPARNASSE (320-89-90) (D. soit,

PALAIS DES GLACES (607-49-93) (D. soir, L.), 20 h 30, mat sam, et dim, 16 h: Mariage blanc.

PÉNICHE-THÉATRE (245-18-20), les 23, 24 à 21 h: Réves d'écluses. SAINT-GEORGES (878-63-47) (D. soir, L.), 20 h 45, mat. dim à 15 h ; le Chari-mari.

STUDIO BERTRAND (783-64-66), 20 h 45 : les Burlingueurs. STUDIO DES CHAMPS-ÉLYSÉES (723-35-10) (D. soir, L.), 20 h 45, mat. dim. 15 h et 18 h 30 : les Enfants du si-

TAI THÉATRE D'ESSAI (278-10-79)
(D., L.) 20 h 30: Huis clos; (D., L.),
20 h 30: l'Écume des jours.
THÉATRE DES DÉCHARGEURS (236-00-02) (D.), 18 h 30 : Yes, peut-être; 20 h 30 : la Nourrice des étoiles. THEATRE D'EDGAR (322-11-02) (D.)

20 h 30 : les Babas cadres. THÉATRE DE L'ÉPRICERIE (272-23-41) (D. soir, mar.), 20 h 30, mat. dim., 16 h : Conte cruel. THÉATRE DU MARAIS (278-03-53) (D.), 20 h 30: le Misanthrope.
THÉATRE DE PARIS (280-09-30), Pe-

15 h: le Fuite en Chine.
THÉATRE DE LA PLAÎNE (842-32-25)
(D. soir, i., mar.), 20 h 30, mat. Dim.,
17 h: Mille et une nuits.
THÉATRE PRÉSENT (203-02-55) (D. soir), met. dim. 16 h : Fragments.

THÉATRE 13 (588-16-30) (D. soir, L., mar.) 20 h 30, mat. dim. 15 h : Scara-

THÉATRE 14 (545-49-77) (D., L.). 21 h: One manage cooke.

THÉATRE DU ROND-POINT (25670-80), Grande saille (D. soir, L.)
20 h 30, mat sam. et dim. 15 h: Dylan;
Petite saile, le 19 à 20 h 30; Camera occurrent et 21 a 22 h 20 h 30; Camera occurrent et 21 a 22 h 20 h 30; Camera occurrent et 21 a 22 h 20 h 30; Camera occurrent et 21 a 22 h 20 h 30; Camera occurrent et 21 a 22 h 20 h 30; Camera occurrent et 21 a 22 h 20 h 30; Camera occurrent et 21 a 22 h 20 h 30; Camera occurrent et 21 a 22 h 20 h 30; Camera occurrent et 21 a 22 h 20 h 30; Camera occurrent et 21 a 22 h 20 h 30; Camera occurrent et 21 a 22 h 20 h 30; Camera occurrent et 21 a 22 h 20 h 30; Camera occurrent et 21 a 22 h 20 h 30; Camera occurrent et 21 a 22 h 20 h 30; Camera occurrent et 21 a 22 h 20 h 30; Camera occurrent et 21 a 22 h 20 h 30; Camera occurrent et 21 a 22 h 20 h 30; Camera occurrent et 22 h 20 h 30; cura; les 21, 22, 25 à 20 h 30, le 23 à . 15 h : l'Ambassade. THEATRE DU TOURTOUR (887-82-48), (D.) 20 h 30: Le mal court; 22 H 30: Donnez-moi signe de vie.
TRISTAN BERNARD (522-08-40) (D. soir, L.) 21 h, mat. dim. 15 h et 18 h 30: Point H.

VARIÈTÉS (233-09-92) (D. snir, L.) 20 h 30, mat. dim. 15 h 30, sam. 19 h 15 et 22 h : l'Étiquette.

### Les cafés-théâtres

AU BEC FIN (296-29-35) (D.), 20 h 30: Tohn-Bahut; 22 h, séance supplémen-taire, sam., 23 h 45: le Président

taire, sam., 23 h 45: le Président.

BEAUBOURGEOIS (272-08-51) (D.),
19 h 30: Sur une île flottaate.

BLANCS-MANTFAUX (887-15-84)
(D.), 1: 20 h 15: Areuh = MC2;
21 h 30: Philippe Ogouz: Tout a
changé; 22 h 30 + sam., 24 h: Des bulles
dans l'encrier. - II: 20 h 15: Version
originale; 21 h 30: Qui a mé Betty
Grandt?; 22 h 30: les Bonniches.
CASÉ DEFUGAB. (222-11-02) CAFÉ D'EDGAR (322-11-02) (D.), I: 18 h 30: Laissez chanter les clowns; 20 h 30 + sam., 23 h 30: Tiena, voilà deux boudins; 21 h 30: Mangeuses

deux boudins; 21 h 30 : Mangenses d'hommes; 22 h 30 : L'amour, c'est comme un bateau blanc. — II : 18 h 30 : Pas de fantaisie dans l'orangeade; 20 h 30 : Les blaireaux sont fatigués; 22 h : Une goutte de sang dans le glacon. CAFÉ DE LA GARE (278-52-51) (D., L), 20 h 30 : H. Blanc ; 22 h : Tragédic

LE FANAL (233-91-17) (D.), 20 h : ia Musica; 21 h 15 : J. Menand-Le Mao-LA GAGEURE (367-62-45), 22 h : la Gar-LES LUCIOLES (526-51-64) (L.), 20 h 45, mat. dim., 16 h : A poil; 22 h 15 : S. Deschaumes.

PATACHON (606-90-20) (D., L.), 22 h 30 : Un sifflet dans la tête. LE PETIT CASINO (278-36-50) (D. L.), 21 h : X. Lacouture; 22 h 30 : Douby; vendr., sam., 23 h 30 : Läche mon tabouret. POINT-VIRGULE (278-67-03) (D.), 20 h 15: Tranches de vie; 21 h 30: les Démones Loulous; 22 h 30: Elle voit des

geants partout.

RESTO SHOW (508-00-81) (D., L.),
22 h: Et si c'était vrai.

SENTIER DES HALLES (236-37-27)
(D.), 20 h 15: On est pas des pigeons;
22 h: Autant en emporte le banc. ZE II : AMBAIN EN EMPORTE IN ORDE.

SPIENDID SAINT-MARTIN (20821-93) (D., L.), 22 h : Albert.

LA TANIERE (337-74-39), 1 : ies 19, 22,
à 20 h 45 : M. Robine. à 20 h 45: M. Robine.

LE TINTAMABRE. (887-33-82) (D., L.),

20 h 15 + sam., 24 h: Phèdre: 21 h 30:
Apocalypse Na; sam., 16 h: le Timbale.

THÉATRE DE DIX HEURES (60607-48) (D), 18 h 30: Anto-Censure:
20 h 30: Excuso-moi si je te coupe;
21 h 30: Les huîtres ont des bérets;
22 h 30: Nimo Goldwyn-Finson.

CEUVRE (874-42-52) (D. soir. L.), 20 h 45 : Adams.

20 h 30, mat. D., 16 h : Sarah on is cri de AUBERVILLIERS, théâtre de la Com-

COYE-LA-FORET, C.C. is 21 à 21 h : In-CRETEIL, Maison des Arts A.-Main

EVRY, Agora (079-10-00), le 21 à 21 h : F. Laianne ; le 22 à 21 h : R. Chopinot, J.

74-87), le 20 à 21 h : The Juke Bh Band ; le 22 à 21 h : Y. Dantin.

NANTERRE, centre G.-Brassess (725-

LE PLESSIS-ROBINSON, C.C. (631-POISSY, Usine-théatre (074-70-18)

RIS-ORANGIS, M.L.C. (906-30-95), le 21 à 20 h 30 : F. Bebey ; C.C. R. Desmos, (906-72-72), le 22 à 20 h 45 : May B. RUEIL-MALMAISON, théitre A.-Mairanx (749-77-22) le 22 à 21 h : Tri

SEVRAN, C.A.E.L. (383-50-17), le 21 à

VILLENEUVE - SAINT - GEORGES, theatre (382-21-18) to 22 a 21 h : P. Abrial

49-97), les 19, 20 et 21 à 21 h : Biogra-phie: Un jeu.

VILLIERS-LE-BEL, saile M.-Pagnot (990-54-86), le 21 à 20 h 30 : H. Tachan. VINCENNES, thêêtre D. Sorano (374-73-74) (dim. soir, bun., mar.) 21 h, mat. dim. 18 h : Vous êtes combien dans ce service ? Petit Sorano. (sam. dim. soir, mar.) 21 h, mat dim. 18 h : le Cormoran de Bougainville. YERRES, gymanse (948-38-06) le 22 à 21 h : D'avantage de bon sport.

Serge Daney / LIBÉRATION

Jacques Siclier / LE MONDE

BOULOGNE-BILLANCOURT, T.B.B. (603-60-44), (dim. soir, lun.), 20 h 30, mat dim. 15 h 30 : le Mahade imaginaire.

CHATOU, Maison pour Tous (071-13-73), le 22 à 21 h : L. Cagny, S. Do-

Ven, RAVEL...)
CLAMART, C.C. J.-Arp (645-11-87), le
21 à 20 h 30 : J. Villeret. 2: a AD B 30: J. VINETEL COURBEVOIE, Maison pour Tous (333-58-24), he 20 à 21 h : J. Halbout, P. La-garde; le 21 à 21 h : M. Valera, P. Galas, K. Clarke.

(899-94-50), (D. soir, L.), 20 h 30, dim., 15 h 30; les Trois Mousqueraires; Petite salle, lo 22 à 20 h 30; G. Midomet; le 25 à 20 h 30; la Cage.

GARGES-LES-GONESSE, C.C.M. (986-96-31), le 22 à 20 h 30 : M. Morelli. GENNEVILLIERS, théâtre (793-26-30), les 22, à 15 h; le 23 à 16 h; le Rôie du

99-52) le 21 à 21 h : Orchestre de l'Be-de-France, dir. : M. Sonstrot (Berlioz, Hummel, Ravel). L'HAY-LES-ROSES, la Tournelle (665-52-09), le 25, à 21 h; Gréco.

MAISONS-ALFORT, théâtre CI-Debussy (375-72-58), le 19 à 20 h 45 : Du vent dans les branches de Sassafras. MARLY-IE-ROI, Maison J.-Vilar (958-

MEUDON, C.C.M. (626-41-20), les 20, 21 et 22 à 20 h 30 ; le 23 à 15 h : le Ma-riage de Monsieur Mississipi.

36-32) les 19, 20, 21 et 22 à 20 h 30, le 23 à 16 h : Quaire-Un re 2; le 21 à 21 h 30 : R. Tarrier, R. Elcourt.

(dim. soir, mer.) 21 h, mat. dim. 15 h 30 : Avec une vue sur le mer.

SAINT-CYR-L'ECOLE. C.A.C. (058-45-75) le 22 à 21 h : l'île des esclaves. SARTROUVILLE, théâtre (914-23-77) le

VERSAILLES, théatre Montanter ( 71-18) les 21, 22 à 21 h : le Nombril.

VILLEPREUX, th. die val-de-Gally (462-

### En région parisienne

ANTONY, th. F.-Gémier (666-02-74) (D. soir, L.), 20 h 30, max. dim. 15 h : L'Opéra de Smytne. ASNIERES, C.C.A. (790-63-12), le 24 à

mane (833-16-16), (dim. soir, lun.), 20 h 30, mat. dim. 17 h ; Diderot à Pe-BAGNEUX, th. V.-Hago (663-10-54), les 21, 22 à 21 h : la Poudre aux yeux. BORIGNY, M.C. (830-11-72), le 22 à 20 h 45 : Orchestre de l'Ile-de-France, dir. : M. Soustrot (Berlioz, Hummel, Ra-

BOURG-LA-REINE, salle municipale, le 22 à 21 h : Orchestre baroque de l'Ile-de-France (Rameau).

BOUSSY-SAINT-ANTOINE, La Ferme (90-98-37), les 20, 21, 22, à 21 h : la Fausse suivante.

CHOISY, th. P.-Elmard (890-89-79), le 22 à 20 h 30 : M.-A. Estrella (Bach, Beethoven, Ravel...)

ELANCOURT, Maison pour Tous (050-13-75), le 21 à 21 h : Y. Dautin ; le 22 à 21 h : Trivalence

GOUSSAINVILLE, d. P.-Neruda (988

MASSY, centre P.-Reilliart (920-57-04), le 21 à 21 h : Ensemble de cuivres des Hauts de France ; le 25 à 21 h : Chorale des Villains.

MONTREUH, salle Berthelot (858-65,33), (D. soir, mar.) 21 h, mgr. dim. à 17 h : le Temps des cerises.

15-00), le 21 à 21 h : Soany Grey Big

(Haendel, Schubert, Wolf...)

SALLE GAVEAU, 15 h : S. Rosander (Fauré, S NOTRE-DAME, 17 h 45 : F. Espinesse ÉGLISE SAINT-MERRI, 16 h : Ense ble de musique de chambre de l'abinge dir. A. Sumski (Stravinski).

THÉATRE DU ROND-POINT, II h: A Marion, M. Stilz, J. L. Gil (Quantz, Telemann, Bach). THÉATRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES, 17 h 45 : Orchestre des concerts Pasde-loup, dir. G: Devos (Bach, Mozart, Brahms). EGLISE SAINT-THOMAS D'AQUIN, 17 h 30 : J. Regnery (Bruhns). SALLE PLEYEL, 17 h 45 : voir le 22.

CONCIERGERIE, 17 h 30 : R. Pasquier EGLISE AMÉRICAINE, 18 h : M. Ha niotis, A. Whentley (Monteverdi, Brahms, Saint-Seins.). ÉGLISE RÉFORMÉE DE L'ORA-TOME, 15 h 30: Manécanterie des pe-tirs chameurs de Saint-Christophe de Paris, dir. X. Lebrus (Pachelbel, Van Berchem, Monteverdi...).

CHAPPILE SAINT-HOUIS DE LA SAIPÉIRIÈRE, 17 h : Ensemble Ca-priol (Sermisy, Gervaise, Cornish...). ÉGLISE SAINT-LOUIS DES INVA-LIDES, 17 h : Petits Chanteurs de Saint-Germein-des-Prés, dir. P. Rollin (Bach, Saim-Saens, Mendelssohn...). ÉGLISE DES BILLETTES, 17 h : Ens ble 12 (Heëndel, Telemann, Hayun...).

LUNDI 24

FIAP, 20 h 30 : F. Gybs, A. Dafinis (Bach, Beethoven, Debussy...). CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSI-TAIRE, Grand Thesitre, 20 h 30 : Cl. Zibi (Bach, Diabelli, Villa-Lobos...). RADIO-FRANCE, grand aminorium, 20 k 30 : Quamor Grazyaz Bacewicz de Varsovic (Beethoven, Krauze, Smetana). LUCERNAIRE, 19 h 45 : voir is 21 ; 21 h :

ATHÉNÉE, 21 h : I. Cotrabas, R. Ann (Schubert, Debussy, Wolf).
SALLE CORTOT, 21 h : M. Sirot, O. Sorenson (Beethoven, Probotleff, Fauré). SORBONNE, grand amphibilità.
20 h 45: Chaear et eusemble instrumental de l'université Paris-Sorbonne, dir.
J. Grimbert (Guerrero, Comes, de Vitio-

ria, Vasquez).

THÉATRE MUSICAL DE PARES,
18 h 30 : Aido Giccolini, Dominique de
Willienceurt (Schubert, Fauré,
Rahms) : 20 h 30 : Philamonic de Stuttgart, dir. Hans Zanotelli (Bach). MARDI 25 RADIO-FRANCE, Auditorium 196, 18 h 30 : Ensemble musique vivainte (Quatrefages, Cappelli, Berio...)

त्रारा हो । १५ प्रताप्तात्रा अस्तरस्त्रीतार्यः वेशोक्तीनी

# MUSIQUE

Les concerts MERCREDA 19 JANVIER

SALLE CORTOT, 20 b 30 : Z. Panova, J. Victor (Tchafkovski, Rachmaninov, R. Korsakof). SALLE GAVEAU, 20 h 30 : Beaux-Arts Trio (Hayda, Schumann, Brahms). THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES, 20 h 30 : Quatnor Bartok (Hayda, Bartok, Schubert).

RANELAGH, 18 h 30 : A. Lamasse, D. Horova (Saint-Seèss, Rachmaninov). LUCENAIRE, 21 h : Abelone, D. Guiot, JELIDI 28

(Sous réserve de grève.) THEATRE DES CHAMPS-ELYSÉES, 20 h 30: Nosvel Orchestre philharmoni-que, dir. H. Soudant (Mozart, Berg, Bruckner).

Bruckner).

SALLE GAVEAU, 20 h 30 : Orchestre du
Conservatoire, dir. K. Koto (Wagner,
Ravel, Besthoven).

SALLE PIEYEL, 20 h 30 : Orchestre de
Paris, dir. D. Barenbohn, Chour de l'Orchestre de Paris, chef de chour A. Ol-

dham (Wagner). EGISE DES BILLETTES, 20 h 30 : H. Nagousen, M.J. Ledra, Cl. Califard-Hayward (Haendel, Charpentier, Moute-RANELAGH, 21 h : Cheur Varenne, chef de cheur A. Barth (Chopin, Schubert).

LUCENAIRE, 21 h : voir le 19. VENDREDI 21 SALLE PLEYEL, 20 h 30 : voir le 20.

SALLE GAVEAU, 17 h 30 : G. Souzey (cours d'interprétation) : 20 h 30 : B. Ri-gutto (Schumann, Chopin, Liszt). RANKLAGH, 18 h 30 : Ensemble les om-bres errantes (Haendel, Purcell, Gibbres errantes (Haendel, bons...); 21 h : voir le 20. SORBONNE, AMPHI RICHELIEU, 12 h 30 : M. Mercier, J. Paronnin, G. Schwartz (Beethoven, Ravel).

FIAP, 20 h 30 : A.-L. Masso (Debussy, Ravel, Fernandez-Guarnieri...). CENTRE BSENDORFER, 20 h 30 : N. Bera-Tagrine (Chabrier, Chopin, Ra-AGORA-SÉVRES, 21 h : E. Rogier, P. Bolbach (Dowland, Sor, Giuliani...).

EGLISE SAINT-LOUIS DES INVA-LIDES, 17 h 30 : Orchestre symphon que franco-allemand, dir. J.-F. Gonzale que franco-silemand (Rameau, Brahms). LUCERNAIRE, 19 h 45 : C. Zerah (Debussy, Jeaseau); 21 h: voir le 19. CRYPTE SAINTE-AGNES, 20 h 30 :

A. Chapelia-Duhar (Rameau, Mar-chand, Couperin...). SAMEDI 22 LUCERNAIRE, 19 h 45 : voir le 21 ; 21 h :

SALLE GAVEAU, 17 h : Quamor Suk (Dvorak, Kopelent, Chauson) ; 20 h 30 ; D. Merlet (Boshus, Franck, Chopia). RADIO-FRANCE, auditorium 18 h 30 : B. Nicolaysen, P. Resch. SALLE PLEYEL, 17 h 45 : Orchestre des concert Lamoureux, dir. J. Semkow (Wagner).

Ven + Che; v.: Research Jazz Dand; S.:
Quartet de Strasboarg; L.: New Jazz
Off; Ma.: Champion Jazz Dupree.
PETIT OPPORTUN (236-01-36), 23 h:
M. Roques, A. Jean-Marie, A. Callaz,
R. Portier (dera. le 23); A partir du 24: ÉCLISE SAINT-MERRI, 21 h : Ensemble Flauto Musica (Bach, Purcell, Bois-mortier...). RADIO-FRANCE, Anditorium 106 (524-15-16), le 20, ă 18 h 30 : P. Artero, F. Sylvestre, R. Del Fra, Q. Da Silva. mortier...). SOLEIL D'OR, 20 h 30 : Sundar Rao (zm-FONDATION DE L'ALLEMAGNE, 20 h 30 : Ensemble Camerata de Tubin-gen, dir. A. Sumaki (Stravinski).

DIMANCHE 23

23 h : Monochrome Set. SLOW CLUB (233-84-30) (D., L.), 21 h 30 : CL Luter (sauf le 22 : Tin Pan HEURE MUSICALE DE MONTMAR-TRE, 18 h. C. Courtois, C. Collard (Mo-zert, Brainns, Bartok). VIEILLE HERBE (321-33-01), le 20, à 20 h : Hootensuy THÉATRE DE PARIS, 18 h : B. Berstel,

Le music-hall MUSÉE CARNAVALET, 20 h 45 : C. Co-moy, R. Fontaine, M. Władkowski (Schubert, Lachner, Spohr, Brahms). HIBLIOTHEQUE SAINT-ELOI (345-–72-36), la 221, 15 h : L'esprit qui vol SALLE CORTOT, 20 h 30 : S. Retteree BOBINO (322-74-84) (D. soit, L.) 20 h 45, mar. dim. 16 h : 8. Haller. CENTRE CULTUREL CANADIEN

(551-35-73), le 21 à 20 h 30 : J. Berube. FORUM (297-53-47), 21 h : M. Benin, J.-Y. Josuny, J.-C. Salmon. GYMNASE (246-79-79) (D. soir, L.). 21 ft, mat. dim. 16 h 30 : G. Bedos. MARIGNY (256-04-41) (D. soir, L.). 21 h; mat. dim., 15 h: Thierry Le Luron (à parzir dz 21). bre de Tabingen.

(a pattir de 21).

OLYMPIA (742-25-49) (L.), 21 h, mat. dim 17 h : L. de Suza + Rico-Poschain ; le 22, à 14 h 30 : Ait Mengnellet ; le 24, à 20 h 45 : Vicken et Nairi. PALAIS DES CONGRES (758-13-03) (D. soir, L.), 21 h, mat dim., 15 h : M. Sardon. THEATRE DE PARIS (280-09-30), № 25

à 18 h 30 : F. Zaborski, Svetlana, M. Nis-sim, F. Mochali, Ch. Lete, Ph. Deletrez. THÉATRE DE LA PORTE SAINT-MARTIN (607-37-53), les 20, 21, 25, à 20 b 30, les 19, 23 à 15 b, le 22 à 15 b et 20 b 30: A Cordy. TROTTOIRS DE BUENOS-AIRES (260-44-41) (L.), 21 b 30 ± 1. Rizzo, M. Fernandez, O. Guidi.

RENAISSANCE (208-21-75) le 19 à 14 h 30, le 21 à 20 h 30, le 22 à 14 h 30 et à 20 h 30, le 22 à 14 h 30 et l8 h 30 : le Vagabond tziganc

### Les chansonniers

Les opérettes

CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (278-44-45), 21 h; mat. dim., 15 h 30 : A la courte-paye. THEATRE DES DEUX-ANES (606-10-26) (mer.), 21 h, mar, dim. 15 h 30 : A vos ronds... fisc.

# La danse

The state of the state of

A DEJAZET (887-97-34) (L.), 18 h 30: Sele-Sucre, S. Rochon (à partir du 20).

AMERICAN CENTER (321-42-20), les
22, 23, à 21 h; A. Degrost. CLSP. (343-19-01), le 25 à 20 h 45 S. Bome, A. Swanson. GALERIE A. OUDIN (271-83-65), les 21, 22, 23, 24, 25, à 20 h: M. Vossen. RANELAGH (288-64-44), les 24, 25, à -- 20 h 30 : J. Cazeneuve THEATRE DE PARIS (280-09-30) (D. soir, L.), 20 h 30, mat, sam, et dim., 15 h Lindsay Kemp Company.

\_\_\_\_PT

- - - -

-44

"我就是我们的不是……" 那是最大的1980g \* 大型(A \*\* シスケー を GF

> DU CHAI

CERCE TO THE STATE OF THE STATE

A STATE OF THE PROPERTY OF THE

200

A Second

Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19 Section 19

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

And the second s

Sterior US Copy

-

and the second

State of the Contracting

and the second of the second o

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Destruction of the second

1211

1.00

14 F 225

Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale of the Sale o

-3'

\*\*\*\*

ndak . Li optinis z

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

moins de treize ans, (\*\*) anx moins de

La Cinémathèque

CHAILLOT (704-24-24) MERCREDI 19 JANVIER 15 h : Grégoire Aslan (1908-1982) : Occup-toi d'Amélie, de Cl. Antant-Lara ; 19 h : Hommage à Gianfranco Mingozzi ; la Vela Incantata ; 21 h : Hommage à René

JEUDI 20 JANVIER 15 h.: Isa Miranda (1912-1982) : Malombra de M. Soldati; 19 h.: Fionmage à René Clair : la Proie du vest ; 21 h : Hommage à Fred Zinnemann : Tant qu'il y

Clair : Paris qui dont ; Entracte.

VENDREDI 21 IANVIER 15 h : Blio Petri (1929-1982) Todo Modo ; 19 h 'Hommage à René Clair : le Voyage imaginaire ; 21 h : Forever and a

SAMEDI 22 JANVIER SAMELU, ZZ JANVIME,

15 h: Jacques Tail (1908-1982): Play
time; 17 h 15: Raymond Bussières
(1907-1982): les Cormires du Bois de
Boulogne, de N. Carbonneaux; 19 h 30:
Hommage à René Chair: Le Famême du
Moulin-Rouge; 21 h: Hommage à
F. Zinnemann: Une poignée de neige.

DIMANCHE 23 JANVIER

15 h : Georges Perce (1936-1982) :
Récits d'Ellis Island; 17 h : Patrick
Dewaere (1947-1982) : Série noire, de
A. Cornean; 19 h : Hommage à René
Clair : Un chapean de paille d'Italie; 21 h :
Hommage à F. Zimnemann : An risque de DIMANCHE 23 JANVIER se perdre.

LUNDI 24 JANVIER

MARDI 25 JANVIER 15 h : Georges Chamarat (1901-1982) -Jacqueline Gauthier (1918-982) : Au bonheur des dames, de A. Cayate ; 19 h : Hommage à René Clair : la Tour ; les Deux Timides ; 21 h : Hommage à Fred Zinnemann : Horizons sans frontières.

BEAUBOURG (278-35-57) MERCREDI 19 JANVIER 15 h.; le Voyage an Congo, de M. Allégret; 17 h.; Celia Johnson (1908-1982); Brève rencontre, de D. Lean; 19 h.; Russ Meyer; Faster Pussy cet, kill! kill!; Beyond the valley of the

JEUDI 20 JANVIER 15 h : Hommage à G. Mingozzi : Via del piopponi ; Il Putto ; Li maii mestieri ; Il sole che muore ; Note sa una minoranza ; 17 h : Vic Morrow (1932-1982) : la Corruption, l'Ordre et la Violence, de T. Gries ; 19 h : Russ Meyer : The immoral Mr. Teas.

**VENDREDI 21 JANVIER** 15 h : Hommage à G. Mingozzi : Le finestre ; Al nostro sonno inquieto ; Fantasia, ma non troppo, per vialino ; 17 h : Kenneth More (1914-1982) : Geneviève, de H. Cornelins ; 19 h : Russ Meyer ; le Désir dans les tripes.

SAMEDI 22 JANVIER 15 h : Hommage à G. Mingorzi : Pantere nere : Scatto d'autore ; 17 h : Victor Buono

(1939-1982) : Quatre du Texas, de R. Aldrich ; 19 h : Russ Meyer : Supervixens ; 21 h : Up !

DIMANCHE 23 JANVIER 15 h : Hommage à G. Minguzzi : Il treno per Istanbul ; 19 h : Russ Meyer : Seven Minates ; 21 h : les Stimulatrices.

LUNDI 24 JANVIER 15 h : Hommage à G. Mingozzi : Sud e Magia : 19 h 15 : Russ Meyer : Beneath the valley of the ultravize.

MARDI 25 JANVIER

Les exclusivités

AMERIQUE INTERDITE (A., v.f.) (\*\*): Rio-Opéra, 2\* (742-82-54); Ciné-Beaubourg, 3\* (271-52-36); U.G.C. Ro-tonde, 6\* (633-08-22); U.G.C. Odéon, 6\* (325-71-08); Marbeuf, 8\* (225-18-45). (325-71-08); Marbeuf, \$\* (225-18-45).

AMITYPHILE II (LE POSSEDE) (A. v.o.) (\*\*); U.G.C. Danton, 6\* (329-42-62); U.G.C. Normandic, \$\* (359-41-18). ~ V.f.; Rex, 2\* (236-83-93); Montparnasse 83, 6\* (544-14-27); U.G.C. Boulevard, 9\* (246-66-44); U.G.C. Gobelins, 13\* (336-23-44); Clichy Pathé, 18\* (522-46-01); Tourelles, 20\* (364-51-98).

ANNIE (A. v.o.); Ambassade 8\* (359-

ANNIE (A., v.o.): Ambassade, 8 (359-19-08). — (V.f.): Français, 9 (770-33-88); Miramar, 14 (320-89-52): Cli-cby Pathé, 18 (522-46-01). L'AS DES AS (Pr.) : Berlitz, 2º (742-60-33) ; Gaumont Ambassade, 3º (359-

LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE (A., v.o.): George-V. 8 (562-41-46). — V.I.: 3 Haustmann, 9 (770-47-55); Convention Saint-Charles, 15 (579-33-00).

(379-35-00);

IA BALANCE (Fr.): George-V, 8: (562-41-46); Marignan, 8: (359-92-82);

Gaité Rochechouert, 9: (878-81-77); Paramount Opéra, 9: (742-\$6-31); Mistral, 14: (539-52-43); Montparnasse Pathé, 36: (339-52-43); 15 (322-19-23).

LA BARAKA (Pr.): Paramount City, 8: (562-45-76); Paramount Opéra, 9: (742-56-31); Paramount Montparanse, 14: (329-90-10).

(329-90-10).

BLADE RUNNER (\*) (A., v.f.): Opéra Night, 2· (296-62-56).

LA BOUM 2 (Fr.): Berlitz, 2· (742-60-33); Paramonat Odéon, 6· (325-59-83); Le Paris, 8· (359-53-99); Biarritz, 8· (723-69-23); Maxéville, 9· (770-72-86); Nation, 12· (343-04-67); Fauvette, 13· (331-56-86); Miramar, 14· (320-89-52); Gaumont Convention, 15· (328-42-27); Clichy Pathé, 18· (522-46-01). ₫6-01).

LE BRACONNIER DE DIEU (Fr.) : Marignar, 8\* (359-92-82); Français, 9\* (770-33-88); Maxéville, 9\* (770-72-86); Montparnasse Pathé, 14\* (320-12-06); Paramount Maillot, 17\* (758-24-24); Gloria, 17\* (627-60-20); Images, 18\* (522-47-94).

Images, 19: (522-47-94).

BRISBY, LE SECRET DE NIMH (A., v.f.): Berlitz, 7: (742-60-33); Ambassade, 8: (359-19-08); Athéna, 12: (343-00-65); Mistral, 14: (539-52-43); Montparnos, 14: (327-52-37); Gaumoni Convention, 15: (828-42-27); Clichy Pathé, 18: (522-46-01).

LES CADAVRES NE PORTENT PAS DE COSTARD (A., v.o.): Ciné Bean-bourg, 3º (271-52-36); Quintette, 5º (633-79-38); Elysées Lincoln, 8º (359-36-14); Purmassiens, 14º (329-83-11).

COMÉDIE ÉROTIQUE D'UNE NUIT D'ÉTÉ (A., v.o.) : Studio Alpha, 5-(354-39-47) ; Monte-Carlo, 8- (225-09-83).

COMMANDO (A., v.o.): U.G.C., 6 (329-42-62); Biarritz, 9 (723-69-23). -- (V.F.): Rez., 2 (236-63-93); U.G.C. Gobelins, 13 (336-23-44); Montparnos, 14 (327-52-37); Magio-Convention, 15 (828-20-64); Murat, 16 (651-99-75); Para monti-Montpartner, 12 (606-Paramount-Montmartre, 18 (606-34-25).

LA COURTISANE (A., v.o.) : Bonsparte. 6 (326-12-12). LE CRIME D'AMOUR (Fr.) : Marsis, 4

(278-47-86). (278-47-80).

DANTON (Franco-polonais): Geumont Halles, 1" (297-49-70); Berlitz, 2" (742-60-33); Richelieu, 2" (233-56-70); Saint-Germain Huchette, 5" (633-63-20); Bretagne, 6" (222-57-97); Hautefeuille, 6" (633-79-38); Pagode, 7" (705-12-15); Colisée, 8" (359-29-46); Saint-Lazzre Pasquier, 8" (357-90-81); 14 Juillet Bastille, 11" (357-90-81); Athéna 12" (342-00-65); P.F. M. Saint-Abéna, 12: (343-00-65); P.L.M. Saint-Jacques, 14: (589-68-42); Gaumont Convention, 15: (828-42-27); Mayfair, 16: (525-27-06); Wepler, 18: (522-46-01); Gaumont Gambetta, 20: (636-10-96).

DE MAO A MOZART (A., v.o.): Haute-feuille, 6 (633-79-38); Pagode, 7 (70s-12-15); Ambassade, 8 (359-19-08).

DINER (A., v.a.): Ciné Beaubourg, 3(271-52-36); Montparnasse 83, 6- (54414-27); U.G.C. Odéon, 6- (325-71-08);
U.G.C. Champs-Elysées, 8- (35912-15); 14 Juillet-Beaugrenelle, 15(575-79-79).

DIVA (Fr.): Movies, 1" (260-43-99); Capri, 2" (308-11-69); Panthéon, 5" (354-15-04); Ambassade, 8" (359-19-08).

DOCTEURS IN LOVE (A., v.o.): Ermitage, 8' (359-15-71). - (V.f.): Arcades, 2' (233-39-36); U.G.C. Boulevard, 9' (246-66-44); Bienvenue Montparnesse, 15' (244-25-70). 15 (544-25-02).

15\* (544-25-02).

E.T. L'EXTRA-TERRESTRE (A. v.o.) Gaumont-Halles, 1\* (297-49-70); U.G.C. Danton, 6\* (329-42-62); Marignan, 8\* (359-92-82); 14 Juillet-Beaugrenelle, 15\* (575-79-79); Kinopanorama, 15\* (306-50-50). - V.I.: U.G.C. Opéra, 2\* (261-50-32); Mercury, 8\* (562-75-90); Normandie, 8\* (359-41-18); Paramount-Opéra, 9\* (742-56-31); Nation, 12\* (343-04-67); U.G.C. Gare de Lyon, 12\* (343-01-59); Fanvette, 13\* (331-56-86); Paramount-Galaxie, 13\* (580-18-03); Gaumont-Sud, 14\* (327-84-50); Montpannasse-Pathé, 14\* (322-19-23); Paramount-Maillot, 17\* (758-24-24); Secrétan, 18\* (241-77-99); Clichy Pathé, 18\* (522-46-01); Gaumont-Gambetta, 20\* (636-10-96).

L'ÉTAT DES CHOSES (All., v.o.): St-

L'ÉTAT DES CHOSES (All., v.o.) : St-André-des-Arts, 6" (326-48-18). FIREFOX, L'ARME ABSOLUE (A., v.o.): Paramount-Odéon, 6º (325-59-83); Publicis Champs-Elysées, Bº (720-76-23). – V.f.: Paramount-Opéra, 9º (742-56-31); Paramount-Montparnasse, 14º (329-90-10).

LA GUERRE DU FEU (Fr.) : Lucet-

naire, 6\* (544-57-34).

HECATE (Fr.) (\*) : Saint-Germain Village, 5\* (633-63-20) ; Olympic-Balzac, 8\* (561-10-60). HITLER, UNE CARRIÈRE (All., v.o.) : U.G.C. Opéra, 2 (261-50-32).

L'HONNEUR D'UN CAPITAINE (Fr.):
Paramount-Marivaux, 2 (296-80-40). IDENTIFICATION D'UNE FEMME (It., v.o.): Hautefeuille, 6' (633-79-38); Colisée, 8' (359-29-46); Calypso, 17' (380-30-11). — V.f.: Bretsgae, 6' (222-

LE JAPON DE FRANÇOIS REICHEN-BACH (Fr.): Impérial, 2: (742-72-52); Ciné Beaubourg, 3: (271-52-36); Elysées Lincoln, 8: (359-36-14); Parmas-

LE JOURNAL DE CAMPAGNE (Franco-israélien) : Saint-Séverin, 5-(354-50-91). MAYA L'ABEILLE (Autr., v.f.) : Saintbroise, 114 (700-89-16).

16, 14° (329-83-11); ».

MÉNAGE A TROIS (A. v.o.): Publicis Saim-Germain, & (222-72-80); Publicis-Elysées, 8° (720-76-23). – V.f.: Paramount-Marivaux, 2° (296-80-40); Paramount-Galaxie, 13° (580-18-03); Paramount-Montparnasse, 14° (329-90-10).

LES MISÉRABLES (Fr.): Rotonde, 6\* (633-08-22); Ambassade, 8\* (359-19-08); Français, 9\* (770-33-88). MORA (Fr.): Paramount Montparnasse, 14 (329-90-10).

LA NUIT DE SAN LORENZO (1t., v.o.) : 14 Juillet-Parmasse, 6º (326-58-00) ; Biarritz, 8º (723-69-23).

L'OMBRE DE LA TERRE (Fr.-Tun.) : Studio de la Harpe, 5 (634-25-52). PINK FLOYD THE WALL (A., v.o.) : Quintette, 5 (633-79-38).

Quintette, 9 (633-19-18).

PIRANHAS II (A., v.d.) (\*): Ermitage, 8: (359-15-71). - V.J.: U.G.C. Opéra, 2: (261-50-32); U.G.C. Boulevard, 9: (246-66-44): Montparnos, 14: (327-52-37); Images, 18: (522-47-94); Socrétans, 19: (241-77-99).

PLUS BEAU QUE MOI TU MEURS (Fr.): Marignaz, 8 (359-92-82); Maxé-ville, 9 (770-72-86).

PRENDS TON PASSE-MONTAGNE, ON VA A LA PLAGE fr.): Montpar-nasse 83, 6' (544-14-27): Ermitage, 8' (359-15-71): U.G.C. Boulevard, 2' (246-66-44): U.G.C. Gare de Lyon, 12' (343-01-59): Magic Convention, 15' (228-76-64) (828-20-64)

LA RIVIÈRE DE BOUE (Jap., v.e.): Forum, 1º (297-53-74); Saint-André-des-Arts, 6 (326-48-18).

LE RUFFIAN (Fr.): Gaumont Halles, 1a (297-49-70); Richelieu, 2r (233-56-70); Quintette, 5r (633-79-38); Ambassade, 8r (359-19-08); George V, 8r (562-41-46); Saint-Lazare Pasquier, 6r (387-35-43); Français, 9r (770-33-88); Maxéville, 9r (770-72-86); Nation, 12r (343-04-67); Franyerier, 13r (331-56-86); Montragrapses, Pathé, 14r (370-(343-04-67); Fauvette, 13° (331-56-86); Montparnasse Pathé, 14° (320-12-06); Gaumont Sud, 14° (327-84-50); Bienvenue Montparnasse, 15° (544-25-02); Gaumont Convention, 15° (828-42-27); Victor-Hogo, 16° (727-49-75); Paramount Maillot, 17° (758-24-24); Gaumont Gambetta, 20° (636-10-96). S.A.S. A SAN SALVADOR (Fr.): Nor-mandic, 8 (359-41-18).

SUPERVIXENS (\*\*) (A., v.o.): Studio Cujas, 5: (354-89-22); Hollywood Boule-vard, 9: (770-10-41).

TELL ME... (DAVID ET EVA) (A., v.o.): Epéc de Bois, \$ (337-57-47). TIR GROUPÉ (\*) (Fr.): Paramount Opéra, \$ (742-56-31).

Opera, 9 (142-35-31).

TRAVAIL AU NOIR (Ang., v.o.): Ciné-Beanbourg, 3 (271-32-36); 14 Juillet Racine, 6 (326-19-68): 14 Juillet Parnasse, 6 (326-58-00); Biarritz, 8 (723-69-23); 14 Juillet Bestille, 11 (357-90-81); 14 Juillet Beaugrenelle, 15 (575-79-79). – V.f.: U.G.C. Opéra, 2 (261-50-32). (261-50-32).

(231-30-32).

TRON (A., v.o.): Hautefeuille, 6 (633-79-38); Gaumont Champs-Elysées, 8 (359-04-67). – V.f.: Richelieu, 2 (233-56-70); Gaumont Sud, 14 (327-84-50); tparnesse Pathé, 14 (322-19-23). LA VENGEANCE EST A MOI (Jap., v.o.) (\*) Studio Médicis, 5 (633-25-97).

VICTOR, VICTORIA (A., v.o.) : Movies, VICTUR, VICTURIA (A., V.O.): Movies, 1° (260-43-99); Saini-Michel, 5° (326-79-17); George-V, 8° (562-41-46); Ma-rignan, 8° (359-92-82); 14-Juillet Beau-grenelle, 15° (575-79-79). – V.f.; Impérial, 2° (742-72-52); Montpur-nasse 83, 6° (544-14-27); Saini-Lazare Pasquier, 8° (387-35-43); U.G.C. Gare de Lyon, 12° (343-01-59).

VIGILANTE (JUSTICE SANS SOM-MATHON) (\*\*) (A, v.o.): Paramount Odéon, 6\* (325-59-83); Paramount City, 8\* (562-45-76). - V.f.: Paramount Opéra, 9\* (742-56-31); Max Linder, 9\* (770-40-04); Paramount Bastille, 12\* (343-79-17); Paramount Gobelins, 13\* (702-12-28). Paramount Montagerises. (707-12-28) : Paramount Montparns 14 (329-90-10); Paramount Mommar tre, 18 (606-34-25).

UNE CHAMBRE EN VILLE (Fr.) : Olympic Luxembourg, 6 (633-97-77) ; Biarritz, 8 (723-69-23). LES UNS ET LES AUTRES (Fr.):
Passy, 16 (288-62-34); Publicis Matignou, 8 (359-31-97).

gnoa, # (399-31-77).

WESTERN (A., v.o.): Paramount Odéon, 6r (325-59-83); Paramount City, 8r (562-45-76). - V.f.: Paramount Marivaux, 2r (296-80-40); Paramount Defra, 2r (742-56-31); Paramount Bastille, 12r (343-79-17); Paramount Montpernasse, 14r (329-90-10); Convention Seint-Cheeles, 15r (579-33-00); Paramount Cheeles, 15r (579-33-00); Paramount City, 8r (579-3

Charles, 15: (579-33-00); Paramo Monimarire, 18: (606-34-25). YOL (Ture, v.o.): 14-Juillet Parnasse, 6 (326-58-00); U.G.C. Danton, 6<sup>e</sup> (329-42-62). - Vf.: U.G.C. Opera, 2<sup>e</sup> (261-50-32); Murat, 16<sup>e</sup> (651-99-75).

Les festivals

JAMES BOND (v.f.): Templiers, 3: (272-94-56), mer., ven., mar.dim. : On ne vit que deux fois ; jeu., sam., lun. : Opération

BUSTER KEATON : Marais, 4 (272-47-86), mer.: Le dernier round : jeu.: La croisière du Navigator ; ven ; Ma Vache et moi ; sam.: Steamboat Bill Jr.: dim.: Le Mécano de la «Generale» ; lun : Sherlock Junior ; mar. : les Lois de l'hos-

MARX BROTHERS (v.o.): Action Ecoles, 5 (325-72-07), mer.: Noix de Coco; jeu: Un jour aux courses; ven.: lea Marx au grand magasin; sam.: Mon-key Business; dim.: Plumes de cheval; key Business; dim. : Plumes de cheval inn : Une mit a l'Opéra ; mar : La Soupe

Cosmos, 6 (544-28-80), mer., lun : la Grève: tous les jours : Ivan le terrible: mer., dun.: Que viva Mexico: jeu., sam., din.: Alexandre Newski: jeu., mar., : Octobre: vend., mar., : La Ligne générale: vend., sam., lun.: Le Cuirassé Potemkine.

5 (326-84-25).

MAD MAX I (\*\*\*) (A., v.o.): Cluny Palace, 5 (354-07-76): Marignan, 8 (359-92-82): Parnassiens, 14 (329-83-11).

7 (326-84-25).

MAD MAX I (\*\*\*) (A., v.o.): Cluny Palace, 5 (354-07-76): Marignan, 8 (359-92-82): Parnassiens, 14 (329-83-11).

7 (326-84-25).

MAD MAX I (\*\*\*) (A., v.o.): Cluny Palace, 5 (354-07-76): Marignan, 8 (359-92-82): Parnassiens, 14 (329-83-11).

7 (326-84-25).

TEX AVERY St-Ambroise, 11º (700-89-16) dim.,17 h 15. SPIELBERG (v.o.): Escurial, 13 (707-28-04), LLj.: Les Dents de la mer; Ren-contres du troisieme type.

contres du trossiente type.

LUIS BUNUEL - ALAIN ROBBEGRILLET: LIGNES DROITES ET
SANS OBJECTIF -: Denfert, 14"
(321-41-01): jeu., 17 h; lun., 20 h;
mar., 14 h 30: Le Grand Noceur; mer.,
sam., dim., 22 h: Le Charme discret de
la bourgeoisie; ven., 17 h, mar., 20 h;
Cet obscur objet du désir; ven., 20 h;
jeu., 22 h, lun. et mar., 17 h; le Fantôme
de la liberté; dim., 14 h 30: le Journal
d'une fennme de chambre; jeu., dim.,
17 h, mer., sam., 20 h; mar., 14 h 30: la
Voie lactée; lun., 22 h: l'Age d'Or; jeu.,
20 h; mer., sam., 17 h: Tristans: jeu.,
ven., 14 h 30, mar., lun., 22 h: Glissements progressifs du plaisir; mer., sam.,
14 h 30, mar., lun., 22 h: Glissements progressifs du plaisir; mer., sam.,
14 h 30, lun., ven., 22 h: La mort en ce
jardin.

CROISIÈRE POUR LE COURT MÉ-TRAGE La Péniche des Arts, 6 (527-CINEMA ET PSYCHANALYSE (V.O) Olympic, 14 (542-67-42) mer. : l'Etrangleur de Boston; jeu. : des Gens comme les entres; ven. l'étrange amour de Marnia Becker; sam. : Soudain l'Eté dernier; dim. : La fièvre dans le sang; lun. : Quand la Bête s'éveille; mar. : La maison du D'Edwardes.

FESTIVAL HITCHCOCK (v.o.) La boite à films, 17¢ (622-44-21), Psychose 22 h : La Maison du D' Edwardes : 20 h. AGATHA CHRISTIE (v.o.): Ranelagh, 16 (288-64-44), dim., 16 h 15, 22 h; lun., 22 h: Mort sur le Nil; dim., 14 h 15, 22 h; lun., 22 h: le Miroir se

ORSON WELLES (v.o.): Boite 2 films, 17° (622-44-21), mer., jeu., ven., hn.,14 h: Le Troisième homme; jeu., ven., lun., mar.,16 h: la splendeur des Amberson; 1.1.j., 18 h: Citizen Kane. Amberson; 1.1]., 18 B: Citizen and.

RETROSPECTIVE PHILIPPE GAREL

Studio 43 9: 170-63-40), mer., 18 b: Ecoles, 5: (354-20-12). RETROSPECTIVE PHILIPPE GAREL.
Studio 43 9 (770-63-40), mer., 18 h:
Droit de visite - Le lit de la Vierge;
mer., 20 h Les enfants désaccordés Marie pour mémoire; mer., 22 h 30.
Athanor - La cicatrice intérieure; jeu.,
18 h: Droit de visite - La concentration;
jeu., 20 h: Les enfants désaccordés Marie pour mémoire; jeu., 22 h: Athanor - La cicatrice intérieure; ven., 18 h:
Droit de visite - Le Berceau de cristal;
ven., 20 h: Les enfants désaccordés Marie pour mémoire; ven., 22 h: Athaven., 20 h: Les enfants desaccurdes — Marie pour mémoire; ven., 22 h: Atha-nor — La cicatrice intérieure; sam., 16 h: Les enfants désaccordés — Droit de visite — Les hautes solitudes; sam., 18 h: Droit de visite — Le lit de la Vierge; sam., 20 h: Les enfants désaccordés —

sam., 20 h : Les enfants désaccordés -Marie pour mémoire ; sam., 22 h : Atha-nor - La cicatrice intérieure ; dim., 14 b : Athanor - La cicatrice intérieure ; dim., 20 h : Les enfants de Marie pour memoire ; dim., 22 h : Athanor – La cicatrice intérieure ; lun., 18 h : Le bleu des origines – Un ange passe ; lun., 20 h : Les enfants désaccordés – Marie pour mêmoire; lun., 22 h : Atha-

Les grandes reprises

AGENT X-27 (A., v.o.) : Action-Ecoles. 5: (325-72-07) ; Mac-Mahon, 17: (380-24-81). ALIEN (\*) (A., v.o.) : Cluny-Palace, 5-(354-07-76).

(354-07-76).

IES ARISTOCHATS (A., v.f.): Rex. 2:
(236-83-93); La Royale, 8: (26582-66): Marbeuf, 8: (225-18-45);
U.G.C. Gobelins, 13: (336-23-44); Mistraf, 14: (539-52-43); MagicConvention, 15: (828-20-64); Napoléon,
17: (220-41-45) 17- (380-41-46).

ATALANTE (Fr.), Rialto, 19: (607-LE BAL DES VAMPIRES (\*) (A., v.o.) : Champo, 5\* (354-51-60). LA BELLE AU BOIS DORMANT (A, v.f.): Napoléon, 17 (380-41-46).

EASY RIDER (A, v.o.) (\*), Templiers, 3\* (272-94-56), Ll.j., 20 h.

BEN HUR (A., v.f.) : Hanssmann, 9 (770-47-55).

CABARET (A., v.o.): Noctambules, 5e (354-42-34); Lucernaire, 6e (544-57-34).

CASABLANCA (A., v.o.) : Action-La Fayette, 9 (878-80-50). LES CHARIOTS DE FEU (A., v.o.) : U.G.C. Marbeuf, 8 (225-18-45). COUP DE CŒUR (A., v.o.) :Escurial, 13° (707-28-04). DELIVRANCE (\*) (A., v.f.) : Opéra-Night, 2: ( 296-62-56).

LA DEROBADE (Fr.) : Lumière, 9 (246-EASY RIDER (A., v.o.) : Rialto, 19 (607-

EMMANUELLE (\*\*) (Fr.) : Paramount-City, 8 (562-45-76).

City, or (20442-70).

L'EMPIRE DES SENS (\*\*) (Jap., v.o.):

U.G.C. Odéon, 6\* (325-71-08).-V.f.: Arcades, 2\* (233-39-36); U.G.C. Gare de
Lyon, 12\* (343-01-59). LES ENFANTS DU PARADIS (Fr.) : Ranciagh, 16 (288-64-44). ERASERHEAD (A., v.o.) : Escurial, 134 LA FEMME AUX DEUX VISAGES (A.

v.o.) : Action-Christine bis, 6 (325-47-46). FRANKENSTEIN Jr (A., v.f.) : Optra-Night, 2 (296-62-56).

FREUD PASSION SECRÉTE (A., v.o.) : Action-Christine bis, 6 (325-47-46). GILDA (A., v.o.): Olympic-Halles, 4\* (278-34-15): Olympic-Balzac, 8\* (561-10-60): 14-Juillet-Bastille, 11\* (357-90-81): Olympic, 14\* (542-67-42).

LA GUERRE DES ÉTOILES (A., v.f.): Palace Croix-Nivert, 15 (374-95-04). HELLZAPOPPIN (A., v.o.) : Epée de Bois, 5º (337-57-47). HISTOIRE D'O (\*\*) (Fr.) : Lumière, 9

(A., v.o.): Action-Rive Gauche, 5 (354-47-62); Action-La Fayette, 9 (878-80-50).

IL ETAIT UNE POIS DANS L'OUEST

IL ETATF UNE FOIS DANS L'OUEST {A., v.f.} : Haussmann, 9 (770-47-55). JEREMIAH JOHNSON (A., v.f.) : Opéra-Night, 2 (296-52-56). JESUS DE NAZARETH (1\* partie) (It., v.f.) : Studio de la Harpe, 5 (634-25-32) : Lumière, 9 (246-49-07); Athéna, 12\* (343-00-65) : Parnassiens, 14\* (329-83-11) : Grand-Pavois, 15\* (554-64-85)

QUE VIVA EISENSTEIN (v.o.) : LE LAURÉAT (A., v.o.) Quartier-Latin, 5- (326-84-25).

2\* (233-56-70); Fauvette, 13\* (331-56-86); Gaumont Sud, 14\* (327-84-50); Clichy Pathé, 18\* (522-46-01).

LA MAITRESSE DU LIEUTENANT FRANÇAIS (A., v.o.) : A. Bazin, 13-(337-74-39). LE MEPRIS (Fr.) : Forum, 1" (297-

(A., v.o.) (633-10-82)

(633-10-82).

LE PORT DE L'ANGOISSE (A., v.o.):
Action-La Fayette, 9 (878-80-50).

LA POURSUTTE IMPTTOYABLE (A., v.o.): Action-Christine, 6 (325-47-46);
Acacias, 17 (764-97-83).

Acscas, 17 (104-71-3).

PROVIDENCE (Fr., Ang.) V. ang.: Forum, 1= (297-53-74); Studio Logos, 5- (354-26-42); Elyades-Lincola, 8- (359-36-14); Paragssiens, 14- (329-83-11). - V.f.: Convention Saint-Charles, 15-(579-33-00). LES QUATRE CAVALIERS DE L'APO-

CALYPSE (A., v.o.) : Action-Christ bis, 6 (325-47-46). QUEST-CE QUI FAIT COURIR DA-VID? (Fr.): U.G.C. Marbeul, & (225-

LA REINE CHRISTINE (A. v.o.): Action-Christine bis, 6 (325-47-46). LE SHÉRIF EST EN PRISON (A., v.f.): Opéra-Night, 2 (296-62-56). LA STRADA (IL., v.o.): Cinoche Saint-Germain, 6' (633-10-82).

THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW (A., v.o.): Calypso, 174 (380-

THE ROSE (A., v.o.) : Calypso, 17c (380-TOMBE LES FILLES ET TAIS-TOI

(A., v.o.) : Champo, 5 (354-51-60). (A, v.o.) : Champo, 5 (33-51-60).

TOM 30NES (Ang., v.o.) : Forum, 1s (297-53-74) : Olympic-Luxembourg, 6 (633-97-77) : Olympic-Balzac, 8 (561-10-60) : Olympic-Entrep8t, 14 (542-67-42).

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOU-JOURS VOULU SAVOIR SUR LE SEXE SANS JAMAIS OSER LE DE-MANDER (\*\*) (A., v.o.) Saint-Germain Studio, 5 (633-63-20); Paruassiens, 14 (329-83-11). LE TROUPEAU (Tur., v.o.) : 14-Juillet Parnasse, 6 (326-58-00).

UN MATIN BOUGE (Fr.) : Marais, 4 LE 3" HOMME (A., v.o.): U.G.C. Mar-beuf, 8" (225-18-45); Palace Croix-Nivert, 15" (374-95-04). UN TRAMWAY NOMME DESIR (A. v.o.): Olympic-Luxembourg, 6 (633-97-77).

VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COU-COU (\*) (A., v.f.) : Arcades, 2 (233-54-58). WANDA (A., v.o.) : Studio Git-le-Cœur, 5" (326-80-25).

Les séances spéciales

LE COUP DE GRACE (All., v.o.): Ciné-Beaubourg, 3e (271-52-36), sam., dim., lun., 11 h 50. CINQ SOIRÉES (sov., v.o.) : Rivoli-Beaubourg, 3r (272-63-32) 20 h..

DRAME DE LA JALOUSIE (IL, v.o.) : Saint-André-des-Arts, 6 (326-48-18),

ET DIEU CRÉA LA FEMME (Fr.):
Templiers, 3º (272-94-56), jeu., 22 h. 15,
dim. 18 h.30.
EXTERIEUR NUIT (Fr.): Ciné-

Beaubourg, 3 (271-52-36), sam., dim., lun., 11 h 45. LA GUERRE DU FEU (Fr.) : Châtelet-Victoria, 1" (508-94-14), 13 h 50. HAMMETT (A., v.o.) : Châtelet-Victoria, 1º (508-94-14), 20 h 20.

HESTER STREET (A., v.o.): St-Lambert, (5\* (533-91-68)), jeu., mar. 17 h., ven. 21 h., dim. 19 h. JULES ET JIM (Fr.), Ciné-Beaubourg, 3\* (271-52-36), sam., dim., lun. 12 h. LETTRES D'AMOUR EN SOMALIE (Fr.), Olympic Saint-Germain, 6 (222-87-23), 12 h.

MARATHON MAN (A., v.o.) : Châtelet-Victoria, 1" (508-94-14), 22 h.10 MARAT-SADE (A., v.o.). Saint-Ambroise, 11\* (700-89-16). D. 21 b 15, L. 14 b.

MEAN STREET (A., v.o.) (\*\*). Olympic-Luxembourg, 6\* (633-97-77), 12 h et 24 h. MÉDÉE (It., v.o.): Saint-Ambroise, 11st (700-89-16), jeu. 19 h 15, mar. 21 30.

MÉPHISTO (Hong., v.o.): Palace, 15st (374-95-04), mer., dim., 21 h, sam. 19 h. PASSION (Fr), Cité internationale, 14 (589-38-69), mar 21 h.

QUE LE SPECTACLE COMMENCE (A., v.o.), Châtelet-Victoria, 1= (508-94-{4}, 22 h 30.

QUERELLE (\*) (All., v.o.). Boîte à films, 17\* (622-44-21), 13 h 45 sauf sam., dim. et 1.1., 22 h 20. QUI CHANTE LA-BAS? (You., v.o.), Saint-André-des-Arts, 6 (326-48-18), 12 b.

LES RAISINS DE LA COLÈRE (A., v.o.), Studio Contrescarpe, St (325-78-37), 14 h. RENCONTRE AVEC DES HOMMES REMARQUABLES (A., v.o.), Saint-Ambroise, 11' (700-89-16), jeu., 21 h 15, mar., 19 h 30.

LE RETOUR DE MARTIN GUERRE (F1). St-Ambroise, 2 (700-89-16), mar., 21 h 30. SAMEDI SOIR, DIMANCHE MATIN

(Ang., v.o.), Ciné-Beaubourg, 3<sup>e</sup> (272-52-36), sam., dim., lun., 12 h. 10. LE SECRET DE VERONIKA VOSS (All., vo.1, Boite à films, 17 (p22-44-21), 15 h 45 sauf sam., dim. STROMBOLI (it., v.o.) Olympic, 14 (542-67-42),18 h. (en sem.).





V.O. : MARIGNAN PATHÉ - 7 PARNASSIENS - QUINTETTE PATHÉ

GAUMONT HALLES. V.f. : FRANÇAIS PATHÉ - MAXEVILLE

GAUMONT CONVENTION - LES IMAGES - LES NATIONS

PATHÉ BELLE ÉPINE Thiais - PARLY 2 - GAUMONT Evry - VÉLIZY

GAUMONT OUEST Boulogne — GAMMA Argenteuil — 4 TEMPS
La Défense — PATHÉ Champigny — CLUB Colombes

## **LES FILMS NOUVEAUX**

LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR

LA TÊTE, film de Botswana et
américain de James Uys. V. ang.:
Gammon-Halles, 1= (297-49-70);
Quintette, 5= (633-79-38); Marignan, 8= (359-92-82); Parmassiens,
14= (329-83-11); V.F.: Mazéville,
9= (770-72-86); Français, 5= (77033-88); Nations, 12= (343-04-67);
Gammont-Convention, 15= (82842-27); Iruages, 18= (522-47-94).

OFFICIER ET GENTLEMAN, film anéricain de Taylor Hackford. V.O.: Gaumont-Helles, 1<sup>st</sup> (297-49-70); Saint-Michel, 3<sup>st</sup> (326-79-17); U.G.C.-Odéon, 6<sup>st</sup> (325-71-08); U.G.C.-Rotonde, 6<sup>st</sup> (773-71). (633-08-22); Biarritz, & (723-69-23); Colisfe, & (359-29-46); 14-Juillet: Beaugreselle, 15 (579-79); Murst, 16 (651-99-75); V.F.: Rex, 2 (236-83-93); U.G.C. Opéra, 2º (261-50-32); U.G.C.-Boulevard, 9º (246-66-44); U.G.C.-Gare de Lyon, 12º (343-01-59); U.G.C.-Gobelins, 13º (336-23-44); Miramar, 14 (320-89-52); Mistral, 14 (539-52-43); Mistral, 14 (539-52-43); Magic-Convention, 15 (528-20-64); Paramount-Maillot, 17 (758-24-24); Clichy-Pathé, 18 (522-46-01); Secrétan, 19 (241-77-99).

(805-51-33) : Olympic, 14 (542-67-42).

SUBWAY RIDERS. — Film américain d'Amos Poe. V.O. : Action Christine, 6° (325-47-46). LE TERRITOIRE américano-portugais de Racul Ruiz. V. ang.: Forum, 1º (297-53-74); Olympic-Luxembourg, 6º (633-97-77); Républic-Cinéma, 11º

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles «LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES» 704.70.20 (lignes groupées) (de 11 heures à 21 heures, sauf les dimanches et jours fériés)



# COMMUNICATION

## La prise de pouvoir par la C.G.T. à « l'Union » de Reims divise les associés et les journalistes

contrôle de l'Union de Reims par le « directoire » C.G.T. de « société de sauvegarde » (le Monde du 19 janvier) s'est encore accentuée mardi. Les quatre ouvriers du Livre qui forment ce comité se sont ins taliés dans la salle du conseil de gérance, ont publié des notes de service et out décidé que les chèques devaient être désormais établis au nom de la société de sauvezarde.

Dans le même temps, l'un des six gérants, M. André Chabaud, venu au journal dans la matinée de mardi. s'en voyait interdire l'accès, et le di-recteur de la publication, M. Michel Ehrmann, informait le procureur de la République de Reims qu'il ne pouvait plus exercer ses fonctions.

Tout ce qui se passe actuellement à l'Union est : totalement illégal :, déclarait-il. La C.G.T. rétorquait de son côté que le conseil de gérance avait fait la . démonstration . qu'il devait être remplacé. Comment en est-on arrivé là ?

Né en septembre 1945, l'Union. issue d'un journal de la Résistance. se dote d'une structure très originale : elle se constitue en société à responsabilité limitée, composée de douze personnes morales associées, qui représentent alors l'éventail des forces politiques et syndicales. Ce sont le P.C.F. et deux autres organi-sations d'obédience communiste (le Front national et l'Union des femmes françaises), la S.F.I.O., Libération-Nord (socialiste), l'Union française des associations de combattants (UFAC), Ceux de la Libération, Ceux de la Résistance, le Mouvement républicain populaire (devenu le C.D.S.), l'Alliance démocratique (devenue les Indépendants de la Marne, proches du parti républicain), la C.G.T. et la C.F.T.C. (aujourd'hui C.F.D.T.).

De ce - conseil d'administration naît un conseil de gérance de six personnes représentant les mouvements associés non politiques : le Front na-tional, Libération-Nord, l'UFAC, Ceux de la Résistance, Ceux de la Libération et la C.G.T.

Ce statut juridique de l'Union n'a pas varie jusqu'à aujourd'hui. Mais le conseil de gérance n'est pas resté apolitique. Ainsi, le siège de Ceux de la Résistance est occupé par M. Jean-Louis Schneiter, ex-député du Front national par M. Jean-Paul Piérot, membre du tructuration industrielle (CIRI).

Pourquoi décide-t-on d'avoir

un enfant? Ou de ne pas en

avoir ? C'est déjà bien beau de

pouvoir se poser tranquillement

la question. Plus ça ira, moins il y

aura de par le monde, le monde

occidental en tout cas, de nais-

sances impromptues, pas vou-

lues, pas prévues. Même si par

distraction, insouciance, trans-

port passionné, extase, acte

manqué, vous vous êtes montrés

negligents sur l'oreiller, l'inter-

ruption de grossesse est là pour

rattraper le coup et éviter que ne

débarque sur une planète prête à

sauter un petit être arraché au

néant pour le plaisir uniquement.

Plaisir de se sentir femme,

plaisir de se sentir jeune encore,

plaisir de posséder, plaisir de

partager, d'avoir un enfant de

i'homme ou de la femme aimés.

plaisir de se prolonger, plaisir de paterner, de materner et même

pour certaines de créer. Qui, oui,

de créer. La procréation se

confond aux yeux de beaucoup

avec la création. On fait un en-

fant comme on compose une

symphonia ou comme on écrit un

roman. C'est une expérience du

même ordre, plus importante en-

core puisqu'il s'agit de créer la

vie. Moi, quand j'entends ça et

pes plus tard que mardi après-

midi sur TF 1 (« Désir d'en-

fant a) les oreilles me fanent. A

ce compte-là, une vache dans un

pré, une lapine dans son ciapier.

c'est Beethoven, c'est Dickens.

Absurde. D'abord on ne fait pas

un enfant, il se fait en vous, on le

TRIBUNES ET DÉBATS

porte un point c'est tout.

MERCREDI 19 JANVIER

délégué, chargée de la jeunesse et

des sports, est reçue à 19 heures sur

la Marne, Claude Lamblin, maire

communiste de Reims, François

Letzgus, conseiller municipal socia-

liste de Reims, sont reunis pour un

**JEUDI 20 JANVIER** 

- M. Henri Virlojeux, comé-

dien, est reçu à l'emission . Plai-

débat sur Europe 1, à 19 h 30.

Canal-89 Paris 104 MHz.

- M= Edwige Avice, ministre

- MM. Jean Falala, députe de

Plaisir d'enfant,

désirs de femme

De notre envoyé spécial

secrétariat de la fédération marnaise du P.C.F. Et la proximité des élections municipales, qui seront très serrées à Reims, avec une primaire - P.C.-P.S., n'est pas de nature à ramener la sérénité au sein du quotidien champenois. D'autant que M. Schneiter lui-même est second de la liste présentée par l'opposition R.P.R.-U.D.F...

### Laxisme financier

Mais ce sont essentiellement les difficultés financières assaillant le journal depuis plus d'un an qui ont conduit à une rapide dégradation de la situation. Tassement du tirage, avec suppression des éditions de l'Aube et de Provins, diminution des recettes publicitaires : finie, rappelle un rédacteur, la période euphorique où l'on payait quinze mois et demi de salaire par an. Le treizième mois est versé avec difficulté. Mais l'on continue de rémunérer, pour la somme d'environ 3 000 F par mois, une vingtaine de correspondants qui se sont distingués durant la Résistance, mais dont l'utilité journalistique n'est plus aujourd'hui démon-

Ce laxisme dans la politique salariale s'est accompagné d'un choix peut-être discutable dans la modernisation - pourtant pécessaire - du matériel d'imprimerie, avec la commande de nouvelles rotatives offset. La direction s'est engagée dans cette voie sans s'amuser qu'elle pourrait en assurer le financement total.

Pourtant, l'Union n'a actuellement, pour véritables dettes, que des cotisations dues à l'URSSAF pour un montant de 3,8 millions de francs. C'est pourquoi, ayant toujours repoussé l'éventualité d'un dépôt de bilan, brandie par certains membres du conseil de gérance, la rédaction et les ouvriers du Livre estiment, dans leur ensemble, que le quotidien rémois est - viable -. Ils ont été fortement décus par le refus de l'assemblée des associés propriétaires (six voix - pour - alors qu'il en fallait neuf) d'adopter un - plan de sauvetage ., présenté en décem-bre dernier par M. Bernard Montanier, plan qui avait aussi l'appui du

Ces plaisirs cèdent, bien en-

tendu, cèdent même de plus en

plus souvent aux autres plaisirs

de la vie : le travail, le vrai, la

réussite professionnelle, le

confort, la promotion sociale.

Autrefois, la richesse d'une fa-

mille était inversement propor-

tionnelle au nombre de ses en-

fants. Ainsi en va-t-il aujourd'hui

pour les nations. Avec un taux de

fécondité de 1.42 et de 1.53

l'Allemagne de l'Ouest et la

Suisse figurent tout en haut de

l'échelle des revenus par habi-

tant en Europe, La France, elle,

Ne nous plaignons pas. Des

gosses, il en faut, il en faut

même bien plus que ça. On a en-

quêté dans tous les sens pour

savoir ce qui pourrait inciter les

gens à se reproduire, comme on

le fait avec tant d'empressement

dans les pays sous-développés

et pour la même raison : assurer

ses vieux jours. Nous, ce que

nous voulons, c'est préserver no-

tre jeunesse. Des mômes, on

peut en avoir ou pas, au choix, c'est un progrès, d'accord. Main-

tenant ce qu'on voudrait, c'est

de ne plus être obligé de choisir

entre un enfant et un boulot. Il

n'y a qu'une réponse à ca : des

crèches ouvertes vinat-quatre

heures sur vingt-quatre, des crè-

ches et des garderies, et encore, partout, des crèches pas chères,

bien tenues, dotées d'infirmeries,

où déposer tous ces morveux

responsables de l'absentéisme si

souvent reproché à leur pauvre

CLAUDE SARRAUTE.

doyer . sur R.M.C., à 8 h 30, au titre du Syndicat français des acteurs

(C.G.T.), à propos de la grève na-

- M. Pierre Sotura, membre du

comité central et trésorier du P.C.F.

expose les comptes de la campagne

électorale présidentielle de M.

Georges Marchais et de son parti,

sur France-Inter, à 7 h 40. MM. An-

dré Laignel, député socialiste de

l'Indre, et Pierre Sotura, répondent

aux questions des auditeurs de

tionale des comédiens.

France-Inter, à 19 h 45.

s'offre un 1,97.

Mais un quotidien régional d'information comme l'Union - qui se flattait à juste titre d'être - pluro-liste » et dans lequel toutes les formations politiques s'exprimaient en période électorale – peut-il passer sous le contrôle d'une organisation syndicale, quelle qu'elle soit? Non, c'est un coup de force -, ont dit, lundi, trente-deux journalistes, dans la motion qu'ils ont adopté. Mais vingt-sept autres rédacteurs ont estime qu'il fallait plutôt parler de seime qu'il fallait plutôt parler de seime qu'il fallait plutôt parler de seime qu'il se au ville et qu'il se de . situation nouvelle . et qu'il ne

convensit pas, en tout cas, de « pé-naliser ceux qui luttent ». La rédaction elle-même semble donc aussi divisée que le conseil de gérance. Elle s'inquiète, d'autre part, de la venue de l'Est républicain, qui lance, la semaine prochaine, une édition dans la Marne, avec, en particulier, une équipe d'une dizaine de journalistes à Reims (contre environ quarante à L'Union, qui compte aussi une soixantaine de rédacteurs détachés dans ses agences). On pourrait assister à une redistribution de la presse du Nord-Est, et déjà les syndicalistes C.G.T. des journaux qui la composent ont décidé, mardi à Reims, de « coordonner leurs acti-vités syndicales pour empécher toute concentration et toute ferme-ture d'entreprise dans cette région :

Le pluralisme s'est transformé en blocage - ajoute un autre journa-liste de L'Union, qui craint, avec les ouvriers du Livre, - une épreuve de force - Les rédacteurs C.G.C. et C.F.D.T. ont même brandi la menace d'une grève. Mais les divisions mêmes de la rédaction comme les hésitations de la rédaction en chef. incapable d'imposer, lundi, la publi-cation des motions des journalistes, laissent, encore une fois, le beau jeu au · directoire · de la C.G.T., qui sera en position de force, mercredi 26 janvier, lors de la réunion de toutes les parties intéressées, chez le préfet de région. Un double affrontement avec les associés, d'une part, et la rédaction, d'autre part, n'est pourtant pas à exclure. Mais faut-il parler, comme l'a fait ce mercredi la première page du Figaro, de « soviétisation - de l'entreprise?

MICHEL CASTAING.

cain lorrain sus l'Est Républicain, les Dernières Nouvelles d'Alsace et l'Al-

### LA RÉGIE PUBLICITAIRE DE FR 3 SERA CONFIÉE A HAVAS ET A PUBLICIS

L'incertitude est désormais levée en ce qui concerne la régie des an-nonces publicitaires régionales de FR 3 par un communique du ministère de la communication. Deux sociétés nationales de régie vont être prochainement créées, FR 3 ayant 51 % du capital de chacune d'elles.

La première, chargée de la gestion commerciale des spots publicitaires nationaux, sera sous la responsabilité de la R.F.P. (Régie française de publicité), avec 45 % du capital.

Le capital de la seconde société, dite de régie régionale, sera réparti, outre FR 3 (51%), entre la R.F.P. (24,5 %) et les deux grands régisseurs français, Havas et Publicis, qui se partageront les 24,5 % res-

Le conseil d'administration de cette société comprendra donc quatre représentants de FR 3, deux de ia R.F.P., un d'Havas, un de Publicis, auxquels s'ajouteront un re-présentant des annonceurs, un de la presse et un des agences de publicité. C'est ce conseil d'administration qui mandatera, suivant les cas, Havas ou Publicis, pour prendre en charge, région par région, la régie commerciale et la gestion des écrans

publicitaires de FR 3. Tout au long des quatre années d'expérimentation prévues avant la mise en place définitive du système se créeront des filiales régionales de cette société de régie, dont FR3 et les deux autres nouvelles sociétés détiendront la majorité du capital. Au conseil de ces filiales siégeront toutefois, outre les partenaires prévus dans la maison mère, un ou des représentants des activités économiques locales.

[On sait quels remons avait soulerés, tant chez les annonceurs , chez les agences de publicité, que dans la presse régionale (le Monde des 21 et 22 octorégionale (le Monde des 21 et 22 octo-bre 1982) l'éventualité de voir coafier à Havas, société d'État présidée par M. André Rousselet et premier groupe français d'agences de publicité, on même à Publicis, première agence pri-vée française, la règie de la manne pu-blicitaire régionale. Il est vraisemblable que la solution choisie — malgré le astrapontine, qui lorge cofferé descriptions. strapontia - qui leur est offert dans les consells d'administration — ne calners qu'imparfaitement les préventions des agences contre le mélange des genres : les deux groupes français de publicité, Havas et Publicis, de serontils pas juge et partie dans les régions, où ils se partageront les zones d'in-fluence ?] — J. D.

# Mercredi 19 Janvier

PREMIÈRE CHAINE: TF 1

20 h 35 Magazine: Au Gosur du débat.
Emission de I. Barrère, N. Copin et D. Grandelément.
Cette nouvelle émission accueille un échantillonnage représentatif de la population française. Sur le thème: où va l'entreprise? M. Laurent Fabius, ministre délégué chargé du budget, face à M. Yvon Gattaz, président du C.N.P.F.

21 h 30 Série: Wallenstein, de L. Abisen, Réal. F.-P. Wirth. 3 épisode. Bien que sa santé soit altérée, Wallenstein continue à mener une brillante campagne. Les intrigues de cour vont bon train. Une fresque historique classique. 23 h 20 Journal

**DEUXIÈME CHAINE: A 2** 

20 h 35 Téléfikm : l'Homme qui aimait deux de Ph. Defrance avec A. Prucnal, D. Chalen, F. Marthouret...
La « génération de mai 1968 » se fait le prosélyte de la vie à trois, un homme, deux femmes. Un mélange de mélo attendrissant et de conviction naive. Avec une question sans réponse : que deviennent-ils avec le

question suis reponse. que terrenezario uric. le temps?

22 h 10 Magazino: Moi... jo.
Emission de B. Bouthier.

Au sommaire de ce magazine un seul chapitre, « Les passagères de l'attente », capte réellement l'intérêt. Le deuxième, « Deux fois vingt au », traite une fois de plus et sans nouveauté de l'amour paternel. Quant au troisième, il valait mieux le garder clos.

23 h 5 Journal.

TROISIÈME CHAINE: FR 3

20 h 35 Cinéme 16: les Parasites. Un téléfilm de la B.B.C., prix Italia 1978. Réal. R. Joffre avec C. Hargreaves, B. Hill, P. Kerrigan...

L'histoire de Pauline et de sa fille Paula, une enfant mongolleune, prises dans une machine infernale et absurde (l'administration) qui mène Paula à la régression totale et sa mère à l'impasse : une description intimiste, politique, tout en finesse, dans le style de Ken

22 h 20 Journal.



22 h 55 Prétude à la nuit.

Tarentelle », deuxième suite opus 17 de S. Rachmaninov par G. et B. Picavet.

FRANÇE-CULTURE

19 h 30, La science en marche : L'imperfait du crime. 20 h, Journée Erokea : autour de la «Truisien symphonie » de Beethoven. 22 h 30, Praits magnétiques : grandeur nature.

FRANCE-MUSIQUE

20 h, Les chints de la terre. a. Les cursus de la uerre.
k 36, Concert; Perspectives du XX siècle; œuvres de Serocki, Baird. Rezwaky, Dufourt, Fouliaud, Stockhausen, Israelian, Mansourian; par l'Ensemble 2 e 2 m, dir. A. Dubois.

# Jeudi 20 janvier

PREMIÈRE CHAINE: TF 1 h Discours de M. François Mitterrand, en direct du Parlement allemand.

12 h 30 Atout cosur. 13 h Journal.

13 h 35 Emissions régionales. 13 h 50 Objectif santé : l'obésité du jeune. 14 h Les rendez-vous du jeudi (C.N.D.P.)

A la découverte de la vie : Jeux ; à 17 h 30, moments musicaux en classe de seconde. C'est à vous.

18 h 25 Le village dans les nuages. 18 h 50 Dessin animé.

Histoire d'en rire. 19 h 20 Emissions régionales

19 h 45 S'il vous piaît. Journal.

20 h 35 Téléfilm: Les Poneys seuvages, d'après M. Déon, Réal, R. Mazoyer, Avec J. Weger, M. Duchaussoy, Y. Beneyton... Dernier épisode de ce journal d'une génération.

h 5 Histoire des inventions : Inventer pour inventer. Emission de D. Costelle.

De l'invention du premier aspirateur à la reconstitution fantastique de Daniel Costelle : un vrai plaisir. 23 h

**DEUXIÈME CHAINE: A 2** 

Télévision scolaire. 10 h Télévision sco 10 h 30 A.N.T.LO.P.E. h Discours de M. François Mitterrand, en direct du Parlement allemand.

Journal 12 h 5 Jeu: L'Académie des neuf.

12 h 45 Journal. 13 h 35 Émissions régionales. 13 h 50 Série : La vie des autres. 14 h 5 Aujourd'hui la vie. Le prot

Film : Un dénommé Squarcio. Film italien de G. Pontocorvo (1957), avec Y. Montand, A. Valli, F. Ranchi, M. Girotti, Ronaldino, U. Spadaro. Les pecheurs d'une ile de l'Adriatique veulent s'organiser en coopérative pour ne plus être exploités. Un seul refuse cetie lutte, pêche à la granade et nargue les douaniers. Un bon sujet, emprunté à un roman de Franço Solinas, traité d'une manière mélodramatique. Curieuse interprétation d'Yves Montand.

16 h 40 Un tempe pour tout.
La montagne en hiver; chanson à histoire; potion magique; variétés.

17 h 45 Récré A 2.

18 h 30 C'est le vie

18 h 50 Jeu: Des chiffres et des lettres. 19 h 10 D'accord pes d'accord (I.N.C.). 19 h 20 Emissions régionales.

19 h 45 Libre expression. La FEN (Fédération de l'éducation nationale).

Journal. 20 n Journal. 20 h 35 L'histoire en question : Tragédie au pôle,

n 35 L'assore en question: Trageaue au poie, l'affaire Nobile, de A. Decaux, réal. J.-Ch. Dudrumet. La conquête du pôle Nord par le général italien Umberto Nobile, De la première expédition en 1920 à celle de 1928 où Nobile laisse tomber son équipe sur la glace. Nobile s'explique dans un document filmé avant su merc.

21 h 55 Les enfants du rock. Houbs! Houbs!: Avec Culture club, Gilberto Gil, Bruce Springsteen, Fabulous Thunder Birds, Rock'in Jimmy; Haute tension, magazine de la vidéo.
23 h 25 Journal.

### TROISIÈME CHAINE: FR 3 18 h 30 Pour les jeunes.

18 h 55 Tribune libre. Le mouvement des démocrates 19 h 10 Journal.

19 h 20 Emissions régionales. 19 h 56 Dessin animé. Il était une fois l'espace.

20 h 35 Film: La Porte de l'enfer. Film japonais de T. Kinuagasa (1953), avec M. Kyo, K. Hasegawa, Y. Kirosawa, K. Sando, Z. Tazaki,

En 1159, à Kyoto, un guerrier s'éprend d'une dame de la en 1139, a kyoto, un guerrier s'eprena a une aame ac la cour dont il a assuré la protection at veut l'obtenir, de gré ou de force, bien qu'elle soit mariée à un garde de l'empereur. Inspiré d'une légende sur la fidélité conjugale, ce film japonais couronné au Festival de Cannes 1954 a du sa notoriété à son exotisme conçu pour l'Europe et à la splendeur de ses images en couleure composées avec un extrême raffinement.

h 35 Hommege à René Clair : Entr'acte. Film français de R. Clair (1924), avec J. Borlin, F. Picabia, E. Satie, M. Ray, M. Duchamp, G. Auric (N. sonorisé).

(N. 2000136). Suite de situations sougrenues et enterrement burlesque au cours duquel un corbillard tiré par un chameau s'emballe et entraîne ceux qui le suivaient dans une s'empatie et entrame ceux qui le suivatent dant iule course folle. Court métrage conçu sur un argument du peintre. Francis Picabia, pour l'entracte cinématographique d'un bailet au Théatre des Champs-Elysées, il en résulte un scandale, mais le film, marqué, par l'esprit dadaste et le principe de l'écritée autômatiqué », appartient bien à l'auvre de René Clair par son aspect poétique et comique. 23 h 35 Prélude à la nuit.

« Divertimento » de J. Ibert par l'Orchestre de Cames -Provence - Côte d'Azur, dir. P. Bezder.

FRANCE-CULTURE

7 h 2, Mathales: Des villages et des hommes (l'Inde et le Maine). 8 h. Les chemins de la commissance : les sorciers et leur sabbat ; à 8 h 32, le Proche-Orient stabe ; à 8 h 50, la

12 h 5, Agora. 12 h 45, Penoratus. 14 h, Sens: Mexique. 14 h 5, Un Hyre, des voix : La dernière croisière du dragon

zéphir, de N. Spinrad.

14 h 45. Les agrès-midi de France-Culture : départementale à Boulogne-Billancourt : 17 h, Roue libre.

18 h 30. Festiletos : « Les bounes femmes du dix-buitlème

19 h 25, Jazz à l'ancienne.

19 h 30, Les progrès de la biologie et de la médecine : la lèpre avec le professeur M. Gentilini.

20 h. Boabell fondation, de S. Genzil, d'après le roman de J. Floran avec S. Artel, N. Borgeaud, R. Coggio...

21 h 20 Nuité magnatiques.

### FRANCE-MUSIQUE

6 h 2, Musiques du matin : œuvres de Bizet, Paganini. Borne, Granados, Ravel, Haendel, Rimski-Korsakov, Debusy, Moussorgski. 8 h 7, Le Bougolanne de 8-9.

le 5, L'oreille en colimneta ; les percussions. le 20, Le matin des musiciens : De Saint-Pétersbourg à Leningrad.

12 h, Le rojrame de la musique.

12 h 35, Jazz: Jackie McLean de Miles à Ornette.

12 h 35, Jazz: Jackie McLean de Miles à Ornette.
13 h, Manlane légère: œuvres de Roger-Roger, Gomez,
Loewe, Gabeye, Ibert, Gershwin.
14 h 4, Musicieus à l'oeuvre: Aspects de la musique
américaine; œuvres de Ives, Cowell, Partch, Gershwin,
Anthell, Cage, Harrison, Subotnick, Bolcom, Monk.
17 h 5, Repères contemposains; Les opéras d'aujourd'hui.
17 h 30, Lea hetégrales: la musique de chambre de
1.5, Rach.

17 h 30, Les intégrales : la musique de chambre de J.S. Bach.
18 h 30, Studio Concert (en direct du studio 166), jazz.
19 h 38, Jazz : le bloc-notes.
20 h. Actualité lyrique.
26 h 30, Concert : (en direct du Théâtre des Champs-Elyaées à Paris) « Adagio pour violon et orchestre » de Mozart : « Concerto pour violon et orchestre » de Rerg ; « Symphonie nº 7 » de Bruckust par le Nouvel Orchestre philarmonique ; Dir. H. Soudant ; Sol. J. Suk, violon.
22 h, La mist sur France-Musique : Musiques de mit ; 23 h, Studio de recherche radiophomique ; 0 h 5, Noctures.



Une facon passionnante de comprendre et de revivre l'histoire. Chaque semaine, un fascicule et quatre quotidiens de l'époque.

Cette semaine, chez votre marchand de journaux.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

QUEL [ r **(-** ...

OUI RE IN CALL

M. S. S. S. S. S. T. QUELL 建设 (1) The same of the same of 12 10 A

The same in the E PERCE SE is a bank

**連手を受ける** 

# RÉSEAUX CABLÉS A LA FRANÇAISE

En adoptant le rapport de M. Louis Mexandeau, ministre des P.T.T., le conseil des ministres du 3 novembre 1982 a fait du câblage la grande affaire de l'audiovisuel français. Les trois prochaines aumées verront la commande de 1 400 000 prises de raccordement à l'industric, la remise en fouctionnement des réseaux posés il y a dix ans et le câblage de nouveaux sites : Lille, Biarritz, Montpellier, Monthénard, Dunkerque et les agglomérations de l'ouest de Paris jusqu'à l'embouchure de la Seine. Les années suivantes, les réseaux locaux se développerent au rythme d'un million de priscs par an pour couvrir en trepte ans la totalité du territoire.

A l'importance de cet enjeu, correspond le choix d'une techno-A l'importance ne cer enjeu, correspond le citor u me tecano-logie de pointe (fibres optiques et réseaux en étoile) capable, à terme, de faire circuler entre chaque abonné des programmes audiovisuels, des conversations visiophoniques ou des services informatiques. Ce qui dessine un modèle de vidéocommunication interactive très différent des premières expériences de télédistribution françaises des amées 70 ou des réseaux existant aux Etats-Unis et au Canada.

Mais, avant que l'industrie électronique et, surtout, celle des programmes ne soient capables de répondre à un tel défi, le développement des réseaux comporte, dans sa phase imitiale, un certain nombre de risques économiques et cultureis. Aussi, avant même que le cadre juridique ne soit entièrement défini et que le premier réseau ne fonctionne, les discussions entre tous les partenaires concernés vont bon train. La première Convention nationale des villes câblées, qui se tiendra du 20 au 22 janvier à Marne-la-Vallée (Seineet-Marne) - organisée par le syndicat communautaire d'amenagement de cette ville et la Fédération de l'audiovisuel indépendant pour la création et la communication sociale (F.A.LC.C.S.), - permettra d'instaurer un premier dialogue. Les débats, animés par des journalistes du Monde, verront la participation de M. Georges Fillioud, ministre de la communication, de M. Louis Mexandeau, ministre des P.T.T., et de M™ Michèle Cotta, présidente de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.

# La voie royale et la porte étroite

E căbiage de la France est l'un des rares aspects de la politique audiovisuelle du gouvernement qui fasse l'objet d'une approbation quasi unanime. Il s'articule bien avec les objectifs de la silière électronique et promet à l'industrie française un marché consequent. Il met les nouveaux services de communication à la portée de l'ensemble de la population. Il sti-mule enfin le développement d'une industrie des programmes. Mais cette voie royale de la communication doit passer par une porte étroite, celle de l'expérimentation. Pendant trois ans environ, les équilibres financiers, juridiques et culturels des réseaux de vidéocommuni-

cation vont être soumis à l'épreuve

No.

Bergera (Bergara)

See Section of the Control of the Co

Control design of the control of the

Application of the second of t

regard from their times of

Continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the continued to the contin

gun andre eggs (1925) The control of 
race and error of the total Same same St. Commercial

and it is one

AL F

44 -3-74 Section 1 per Sulpan Course

inde Bearing \_\_\_\_\_\_. <del>Stee</del>n og styring

And the second

Deux écucils principaux mena-cent la croissance des réseaux. Tout d'abord, le volontarisme évident des pouvoirs publics, qui risque de faire passer les priorités du développement industriel avant la pertinence des modèles de communication, l'analyse de la demande sociale ou même la viabilité économique des réseaux. La seconde difficulté réside dans la création d'un marché assez libre pour stimuler la production et l'investissement, mais suffisamment réglementé pour éviter les phénomênes de concentration et de monopole, ou, pire encore, l'invasion des

par JEAN-FRANÇOIS LACAN nada et en Italie (le Monde du

7 janvier). Les décrets d'application de la loi sur la communication audiovisuelle (et particulièrement ceux concer-nant le titre IV) permettront de savoir comment le gouvernement né-gocie ce délicat virage. Ils sont actuellement l'objet d'une discussion assez animée entre les différents ministères concernés. Toutefois, l'ensemble des partenaires semblem être tombés d'accord sur une vision souple et pragmatique des choses, préférant la régulation a posteriori plutôt que la réglementa-

Le poids des P.T.T.

Pour justifier son volontarisme, M. Louis Mexandeau, ministre des P.T.T., a plaidé la complémentarité des équipements. Puisque les Français auront bientôt besoin d'une seconde ligne téléphomique et que les nouveaux services de télécommunication supposent un effort de câblage, pourquoi ne pas réaliser un réseau public à large capacité, assurant aussi la télédistribution? En adoptant ce plan, le 3 novembre dernier, le gouvernement a donc accordé aux P.T.T. la propriété des réseaux. Même si les collectivités locales participent à l'investissement réscanx par des programmes étran- à hauteur de 30 %, ce n'est que sous gers, comme cels s'est passé au Ca- forme d'avances remboursables. - vaient revenir à Télédiffusion de

Un certain nombre de collectivités locales protestent aujourd'hui contre ce monopole de fait.

Puisqu'elles prennent l'initiative du câblage, elles désirent être associées à la propriété et à la gestion des réseaux pour en contrôler l'installation vices se dessinent déjà. et, surtout, la structure. Le problème est loin d'être purement théorique, si l'on considère qu'entre le Un impératif logique premier cablé et le dernier (en milieu rural notamment) il s'écoulera près de trente ans. Un délai qui ris-

blames politiques. Une des solutions envisageables consiste à associer au câble des systèmes de télévision et des radios locales hertziennes ou des réseaux de vidéotransmission capables de généraliser la diffusion des nouveaux services. En théorie, la loi stipule que l'Etat câble ou fait câbler, et seul un décret peut confirmer le rôle exclu-sif des P.T.T. dans ce domaine. Il est peu probable que le gouvernement revienne sur sa décision du 3 novembre, mais les négociations sur le ter-

que d'aggraver les déséquilibres

culturels entre ville et campagne et

de poser localement de sérieux pro-

rain risquent d'être délicates. Autre problème à régler : qui sera propriétaire des réseaux déjà existants, ceux des villes câblées au début des années 70, qui surent l'initiative des premières expériences ? Un décret de 1977 précisait qu'ils de-

France (T.D.F.). Mais, depuis, la

loi a changé. Le problème le plus pressant reste pourtant de savoir ce que l'on fera passer dans les « tuyaux » pour ven-dre les réseaux de vidéocommunication au public. La réponse à la question reste encore relativement floue, mais trois grandes catégories de ser-

Les câbles retransmettront d'abord les chaînes de radio-télévision du service public. Un impératif logique, puisque les réseaux constituent une alternative à l'actuelle antenne, individuelle ou collective, et surtout aux futures antennes de satellite. Cette mission sera vraisemblablement inscrite dans le cahier des charges des lutures sociétés d'exploitation.

Ces sociétés pourront programmer sur les autres canaux (10 ou 15 selon les réseaux) des programmes divers, allant de la réception de chaînes étrangères à la production locale, en passant par des rediffu-sions d'émissions publiques ou des programmes spécifiques (cinéma, sports, actualités, etc). Ces services relèvent de l'initiative privée et sont soumis à l'autorisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, après avis de la commission Galabert.

(Lire la suite page 22.)

tribution.

# Les enjeux de la télédistribution

par GEORGES FILLIOUD (\*)

pour acheminer les pro-grammes de télévision dans des zones de mauvaise réception a commencé après la guerre aux États-Unis. Dans les années 60, ce vecteur a permis dans ce pays de multiplier l'offre de programmes dans certaines régions grâce au déport de signaux éloignés. Ce n'est qu'à partir de 1970 que le câble y est apparu comme un moyen de pro grammation autonome, par le développement des programmes locaux, d'une part, et par la naissance de premiers programmes spécifiques destinés au câble et transmis par satellite de télécommunication, d'au-

Aujourd'hui, plus du quart des foyers américains sont raccordés à un réseau de télédistribution. D'autres pays se sont depuis longtemps équipés : au Canada, le taux est de 40 %; en Belgique et aux Pays-Bas. plus des deux tiers des foyers sont branchés sur le câble. Dans ces derniers pays essentiellement, ce développement s'explique davantage par l'attrait que constitue l'importation de programmes étrangers que par une volonté de développement des programmes autonomes. Qu'en est-il de la France, pays de création, de richesses culturelles et artistiques, où

(\*) Ministre de la communication.

'UTILISATION du câble le développement actuel de la vidéo souligne un appétit d'images constamment renouvelé de la part du téléspectateur?

Cinq cent mille foyers sculement, soit environ 2 %, sont actuellement raccordés à un réseau de télédistribution. Et que reçoivent les récepteurs alimentes par le câble ? Les mêmes programmes que les ménages ne disposant pas d'une telle installation et, pour ceux qui se trouvent en zone frontalière, des programmes étrangers.

Notre pays a fait une double impasse au cours de la précédente décennie : impasse technique et industrielle en ne cherchant pas à développer les réseaux de câbles, impasse culturelle et sociale en refusant toute possibilité de programmation autonome, en raison d'une volonté de contrôle dépassée par l'évolution technologique et celle de la société.

Au début des années 70, à la faveur de la construction des villes nouvelles, la France avait pourtant montré de l'intérêt pour ce nouveau moyen de communication. Sept sites dans des villes nouvelles et quartiers neuls lurent équipés.

(Lire la suite page 22.1

# La réponse au défi E F. MITTERRAND:

# **QUEL DEFI?**

Dans ses vœux pour 1983, le Président de la République F. MITTERRAND exhortait l'entreprise à « inventer » il évoquait les technologies de pointe et tout particulièrement les réseaux câblés.

# **OUI RÉPOND?**

UNE COLLECTIVITÉ LOCALE :

le Syndicat Communautaire d'Aménagement de Marne la Vallée - Val Maubuée

# **QUELLE RÉPONSE?**

Le Val Maubuée s'est posé depuis longtemps la question de l'utilité ou cablage de son territoire. D'ores et déjà 3000 prises sont reliées par un câble unique et de nombreux logements équipés d'antennes

collectives peuvent être reliées à ce câble. Les élus des communes et du S.C.A. ont posé la candidature de Marne la Vallée pour une expérimentation de télédistribution.

Le Vai Maubuée va plus loin encore. Il a décidé, en collaboration avec la F.A.I.C.C.S. (Fédération pour l'Audiovisuel Indépendant) de donner roccasion aux autres collectivités locales de s'informer des possibilités qu'offre la télévision par cable.

Ainsi s'organisent 3 manifestations simultanées...

# **JOURNÉES D'ÉTUDES**

Journées d'études et de rencontres sur le cadre légal et réglementaire, les choix technologiques, les nouvelles sources de programmes, la stratégie au plan local (gestion et production), etc.

SALON D'EXPOSITION Salon d'exposition de matériels de production et de dis-

## **PROGRAMMATION EXPÉRIMENTALE**

Programmation expérimentale sur le réseau du Val Maubuée.

Ces manifestations d'importance nationale, sont patronnées par Madame Michèle COTTA, Présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Les journées d'études seront ouvertes par Monsieur Georges FIL-LIOUD, Ministre de la Communication, et l'exposition inaugurée par Monsieur Louis MEXANDEAU, Ministre des P.T.T.

20 - 21 - 22 janvier 83

première convention nationale des villes câblées et des télévisions locales.





# La voie royale et la porte étroite

(Suite de la page 21.) Ce cadre juridique pose aujourd'hui deux problèmes delicats. La loi, conçue à partir de la régle-mentation des radios locales, est mal adaptėe aux rėseaux cablės. Elle interdit à une société privée de présenter une autorisation pour plus d'un réseau, ce qui rend fort aleatoire la rentabilité de l'opération. Pour tourner la dissiculté, le ministère de la communication pourrait délivrer des autorisations nationales tout en évitant la constitution de monopoles. La deuxième difficulté concerne l'équilibre de la programmation. En

l'absence de programmes originaux, les sociétés d'exploitation pourraient largement recourir aux programmes étrangers ou sacrifier les programmes moins rentables (production locale, communication sociale, etc.). Les conséquences culturelles et économiques d'une telle attitude seraient à terme désastreuses. Fauti) instituer par décret des quotas de programmation, zu risque de réduire la rentabilité immédiate des réseaux, ou laisser la Haute Autorité réguler la situation au coup par coup, au nom du pluralisme inscrit dans la loi?

La proisième catégorie de services viendra plus tard, lorsque, dans quatre ou cinq ans. la commutation optique permettra de relier chaque abonné à un autre abonné ou à un service particulier. Il s'agit des fameux programmes interactifs, véri-table fer de lance du plan des P.T.T.: visiophonie, bien sur. mais aussi télématique, consultation de banques d'images, de catalogues de vente, jeux vidéo, etc.

### **Equilibres financiers**

En attendant cet âge d'or du câble, deux missions sont chargées de concourir au développement des programmes. La première, décidée au conseil des ministres du 6 juillet 1982, sera confiée à M. Bernard Schreiner, député P.S. des Yvelines et rapporteur de la loi sur la commu nication audiovisuelle. Elle devra ai der à la constitution des premiers réseaux et sinancer des régies de programmes thématiques. Treize commissions sont déjà en place et travaillent sur les différents types de services. Une seconde mission interministérielle, décidée le 3 novembre dernier, prendra un peu de recul et devra proposer des mesures linancières et juridiques capables de susciter la création d'une véritable industrie de programmes pour le câble comme pour la quatrième chaîne et le satellite.

Le ministre de la communication, M. Georges Fillioud, a beau répondre, à une question de M. Alain Madelin, député U.D.F. d'Illeet-Vilaine, que les sociétés d'exploitation commerciales ne sont pas dans la loi sur la communication audiovisuelle, il faudra bien que des structures assument ce rôle. Prévues dans le rapport des P.T.T., ces fameuses sociétés locales seraient anpelées à gérer les abonnements aux réseaux, la programmation des services de télédistribution et les res-sources qui leur sont liées. Elles associeraient les collectivités locales (sans doute majoritaires), des partenaires privés et T.D.F., responsable des infrastructures techniques de programmation et garant de la diffu-sion des programmes du service pu-

Vient s'y ajouter aujourd'hui la candidature de la Caisse des dépôts

et consignations. Le rapport de M. Mexandeau prévoyait son inter-vention dans le linancement des infrastructures sous forme de prêts aux collectivités locales. Mais la Caisse des dépôts, forte de sa récente expérience en matière de télématique, a décidé de s'intéresser de plus près aux nouvelles technologies. Elle propose aujourd'hui aux collec-tivités locales d'être un partenaire à part entière des sociétés d'exploita-tion en offrant ses compétences en matière de gestion.

L'intervention de ce nouveau partenaire n'est pas sans intérêt dans la phase actuelle de démarrage des ré-seaux. De l'aveu même de M. Jean-Pierre Hirsch, directeur de la Caisse des dépôts. · les collectivités locales sont assez perplexes devant la viabi-lité économique des réseaux câblés. Trop de flou entoure encore les pro-positions des P.T.T. La Caisse des dépôts peut leur fournir des hypo-

thèxes de développement, des modèles de budget prévisionnel et, surtout, servir d'intermédiaire dans la négociation indispensable avec la direction générale des télécommunications -

Et les sujets de négociation ne manquent pas. Quel sera la charge financière exacte du câblage pour les collectivités locales? Les P.T.T. parlent d'un budget total de 7 mil-liards de francs pour les trois pro-chaines années, dont 4,5 milliards pour le matériel. Ce qui fait une part de 1,5 milliard de francs pour les collectivités locales. Mais, d'après les estimations de la Caisse des dépôts, si le coût du câblage expérimental de Biarritz a été de 300 000 F par prise de raccorde-ment, il serait encore aujourd'hui, en phase pré-industrielle, de 15.000 F. par prise, et ne tomberait

15 000 F par prise, pour un réseau moyen (au moins 3 000 prises au démarrage), la charge des collectivités est lourde et la rentabilité de la société d'exploitation singulièrement compromise. Reste à savoir si les P.T.T. assumeront le surcoût de l'innovation technologique ou en feront payer une partie aux collectivités.

payer une partie aux collectivités.

Mais le problème de l'invertissement n'est pas le pius fondamental.

C'est l'équilibre du fonctionnement qui conditionne la viabilité des réseaux. Or on le sait toujours pas à quel prix la D.G.T. louera son réseau aux collectivités locales. Surtout, on a du mai a évaluer quelles seront les ressources désantées dur la tout, on a on mai a évaluer quelles seront les ressources dégagées par la programmation : paiement direct-par l'usager, publicité ou inécénat. De plus, on peut se demander si la part la plus rentable des services; les programmes interiories a échience. programmes interactifs, n'échappe-ront pas à la société locale d'exploi-

les P.T.T. précisem qu'ils se réser-vent l'exploitation des services de télécommunication, sans que l'on sache très bien si ce terme, qui englobe surement in visiophonie, comprend également les programmes de vidéocommunication interactive. Encore un sujet de délicates négociations.

### Consommation ou communication sociale

Derrière toutes ces ambiguités se dessinent deux conceptions des ré-seaux câblés. La première, assez proche de la réléctistribution à l'américaine, consiste à ouvrir un grand marché commercial privé et local pour une industrie de programmes nationale, publique ou privée. Projet ambitieux, mais dont les risques culturels sont assez élevés en l'état actuel de la production française.

Supportant la plus grosse part des charges financières, les sociétés d'exploitation locales chercheront à rentabiliser très vite leur investissement et se tourneront vers les pro-grammes disponibles et à fort taux d'écoute. C'est, à terme, l'invasion du marché par des produits améri-cains on japonais, sauf si les mis-sions interministérielles rénssissent à allumer à temps un contre-leu.

Le deuxième modèle, plus vague en l'état actuel de la technologie, scrait celui de réseaux de vidéocom-munication interactive. Il no s'agit plus alors d'inviter l'abonné à consommer passivement une grande quantité de programmes, mais de le faire participer à une sorte d'interac-tivité sociale. On peut mettre au compte de ce deuxième modèle les projets de préfiguration décrits dans ce supplément par Raoul Sangla ou la Fédération de l'audiovisuel indépendant. Els supposent que les col-lectivités locales, les institutions et le milien associatif investissent dans des structures de production locale, sorte de « télévision de pays ». Mais on peut aussi évoquer les initiatives du Centre mondial de l'informatique, que M. Jean-Jacques Servan-Schreiber vient de faire passer sous la tutelle des P.T.T. Le développe ment des micro-ordinateurs domesti-ques et des vidéodisques interactifs transformerait les terminaux passifs de sélection de programmes en en-sembles de programmation « intelligents », capables de contribuer à la formation personnelle comme à la distraction. Un modèle de communication soutenn par la Caisse des dépôts et même, dit-on, par le prési-dent de la République

JEAN-FRANÇOIS LACAN.

# Les enjeux de la télédistribution

(Suite de la page 21.)

Des expériences furent lancées, mais les crédits nécessaires à leur engagement firent rapidement dé-faut. Même si des expériences comme celle de Grenoble ne connurent pendant leur brève durée qu'une audience limitée - qui pouvait effectivement conduire à s'in-terroger sur l'opportunité de pour-suivre. – le véritable motif de ce revirement se situe ailleurs. En ef-fet, un décret de septembre 1977 sur la télédistribution communautaire devait ôter tout espoir et toute possi-bilité de création de programmes sur les réseaux câblés, puisque ce texte n'autorisait aucun programme local pour le grand public, et permettait seulement aux limites de l'Hexagone de transmettre sur cable des pro-grammes etrangers, en général déjà directement reçus par voie hert-

### Aider les initiatives locales

Il a été mis fin à cet audiovisuel sous surveillance», témoin d'un refus des libertés locales, par la loi sur la communication audiovisuelle du 29 juillet 1982. Désormais, à côté d'un service public renforcé, qui concerne les missions essentielles de culture et d'information pluralistes au service de tous les Français, peu-vent se faire jour des projet nouveaux, reflet de la diversité et de la richesse d'imagination de notre

Ces obstacles juridiques levés, le gouvernement a souligné sa volonté de traduire en termes concrets les perspectives ainsi ouvertes. Un plan de câblage a été annoncé au mois de novembre dernier qui permettra de raccorder un million quatre cent mille foyers supplémentaires au cours des prochaines années. C'est sur ces nouveaux réseaux, qui seront en partie en fibre optique, ainsi que sur les réseaux existants que les pro-miers programmes originaux de télé-distribution pourront être lancés. Des projets existent, d'inspiration locale. Des demandes d'autorisation ont été déposées à la Haute Autorité, compétente en ce domaine. Au cours des prochains mois, celle-ci sera en mesure de se prononcer après avis de la commission consul-tative compétente. Ainsi les premiers projets pourront démarter dans le cours de cette année.

Quel que soit l'intérêt de ces pro-jets et le sérieux du travail préparatoire qui a été mené localement, une action d'accompagnement appro-priée s'avère nécessaire. En effet, en raison du retard de la France dans le domaine de la télédistribution, les associations et organismes qui ont conçu ces projets avec l'aide des collectivités locales manquent parfois de l'expérience requise, ne disposent pas toujours de personnel qualifié en nombre suffisant, et se heurtent à des difficultés financières.

C'est pourquoi le gouvernement, sur proposition du ministre de la

en place une « mission télédistribu-tion » – qui prendra plus particulièrement appui sur l'Institut national de la communication audiovisuelle et Télédiffusion de France - pour faciliter le lancement des premiers programmes, assurer une action d'assistance technique et évaluer l'ampleur et la nature de l'offre et de la demande de ces programmes. Cette mission, conduite avec le mi-nistère des P.T.T. et en association avec d'autres départements intéressés (culture, recherche et industrie. Plan et aménagement du territoire), sera une structure légère dotée de moyens propres d'interven-tion. Son action incitative ne devra en aucun cas se substituer aux initia-

A l'heure où la France s'engage dans les voies nouvelles de la com-munication et de la diversification audiovisuelle par la prochaine création d'un quatrième programme de télévision et le lancement d'ici à quelques années d'un système de diffusion directe par satellite, il est permis de s'interroger sur le rôle spécifique du câble et sur l'articulation de ces différents vecteurs. Le cable est et demeurera toujours un moyen d'expression locale, ce qui fait sa spécificité. Le développement de l'expression communautaire et de l'information locale peut traduire cette réalité. Le câble est aussi le support privilégié de programmes thématiques, expression nouvelle de

la demande audiovisuelle. Il peu être enfin un moyen très utile en mi-lieu urbain pour la transmission des images du satellite, afin d'éviter la prolifération des antennes paraboli-ques de réception individuelle. Dans la mesure où il n'aura pas l'exclusi-vité de la réception de ses images, il ne sera pas, comme l'ont avancé certains, un instrument, de contrôle, mais un moyen cohérent au service de l'usager, offrant en même temps des programmes de sources diverses Le défi du câble est aujourd'hui

technologique avec la fibre optique, qui offre en outre la possibilité de programmes et services interactifs.

Mais le développement de ce support est lui-même de plus en plus lié
à la capacité de la France à produire davantage de programmes de qualité, et à des prix compétitifs. Le lan-cement d'un quatrième programme de télévision doit permettre de revitaliser ce secteur en attendant l'ère du satellite: Dans l'immédiat, le développement des réseaux de télédistribution doit précisément aller de pair avec un effort particulier sur les industries de production.

Sans une telle action, la magie technologique n'aboutirait qu'à détruire notre identité. Un grand pays comme la France, qui a une ambi-tion légitime dans le domaine de la communication, doit conjuguer constamment programmes et équi-pements, culture et technique.

GEORGES FILLIOUD.

Au sein du Groupe THOMSON, la Société LTT, spécialiste des systèmes complets de transmission par câbles, vous donne l'accès aux premiers réseaux cablés de vidéocommunications.

Envisageables dès aujourd'hui, leur conception et leur installation obéissent, pour chaque problème posé, aux données spécifiques de la zone à équiper; géographiques et socio-culturelles.

Le résegu câblé de vidéocommunications est destiné à des collectivités situées en zone urbaine et suburbaine. Il apporte aux abonnés la télévision interactive : maintenant au service du téléspectateur, le téléviseur fournira, à la demande, une riche palette de programmes et de services :

- 1 Les chaînes nationales.
- 2 Les chaînes étrangères.
- 3 Les programmes de télévision par satellites.
- 4 Les programmes par magnétoscope.
- 5 La télévision interactive : accès direct à une vidéothèque. 6 - Les programmes HI-FI: 20 programmes de haute musicalité.

Des matériels à la pointe des technologies : Filiale de THOMSON, LTT bénéficie de toutes les activités complémentaires du Groupe et de son potentiel industriel et humain.

Conséquence, LTT est maître d'assurre de la topologie à l'ingénièrie, du câble optique à la tête de réseau en passant par les équipements et les accessoires, jusqu'à la prise optique de l'abonné. LTT assure également la mise en service, ce qui est très sécurisant.

Dans un proche avenir, la souplesse de la fibre optique permettra au réseau câblé d'accueillir d'autres programmes, au tur et à mesure des besoins et des disponibilités. L'équipement individuel de l'abonné (téléviseur, télécommande infrarouges, prise pour fibres optiques), s'adaptera de lui-même aux innovations.

Le réseau câblé, un progrès qui peut transformer la vie de toute une collectivité Participez à la nouvelle Société de Communication.

LTT, le concepteur globai des premiers réseaux câblés en fibres optiques.



rseul - 895 / 78702 Conflans Ste Honorine Cedex / Francs Tél. (3) 974 56 56 / Télex LTT 696 808 F THOMSON/CSF (branche communications).



amperialist to

'indi

# L'industrie française devra mettre les bouchées doubles

HEUREUSEMENT télématique à gros débit d'informa-tions dans les entreprises et les insti-titz. Nous y avons tutions. Le développement de cette ëssayë les platres ». Pour les P.T.T., le cablage, décidé en 1980, en fibres optiques de 1 200 foyers et de simple diffusion de télévision. Les 300 îmmeubles administratifs ou commerciaux a servi utilement de prototype. Un prototype coliteux (500 millions de francs), sans doute aujourd'hui dans la définition d'un mal situé géographiquement et certainement peu représentatif de l'ensemble des villes françaises, mais qui offre une première expérience indispensable pour l'administration et pour les industriels. Le réseau est de fonctionnement : l'absolu praganjourd'hui en phase d'achèvement. Il ouvrira ses premiers services le le juillet pour les hôtels et en octobre pour les abonnés. La « montée en puissance » sera ensuite régulière pour que l'ensemble des services scient offerts en décembre 1984.

"interior "

Section 2

🍻 by Traggers sea 🗕

と かん とうかん はれば

Biarritz sert donc de référence, au côté des réseaux américains, pour le câblase en vraie grandeur qui démarre cette année. Le programme annoncé par les P.T.T. prévoit 100 000 prises commandées à l'industrie en 1983, 300 000 en 1984, et un million en 1985. Etant donnés les dix-buit mois de délais de fabrication et de pose, les premiers abonnés ne pourrout done obtenir les canaux de télévision promis qu'à la mi-1984 senlement. Entre-temps, la France anta pris plus de dix ans de retard. La décision de M. Valéry Giscard d'Estaing de mettre un terme en 1977 aux expériences de vidéodistribution de sept villes françaises a paralysé le développement d'un secteur qu'il faut bâtir aujourd'hui à partir de zéro.-----

Le câblage de la France engage l'avenir pour la fin du siècle et audelà. Pour les P.T.T., maître d'œuvre de la structure des réseaux et des choix technologiques, la décision revet un caractère de pari. Un pari d'autant plus délicat que les techniques évoluent rapidement et que les besoins à couvrir sont vastes, mouvants, encore indéterminés : derrière la télévision par câble, la vidéodistri- des réseaux et ses caractéristiques

vidéocommunication professionnelle sera à coup sûr plus rentable que la experts américains estiment qu'elle représentera le tiers des revenus dès 1990. Il faut donc on tonir compte réseau suffisamment universel et suffisamment souple, tout en étant rapidement installé. Une contradiotion que l'administration ne pourra lever sans adopter une nonvelle règle matisme. Les premières options prises en matière de fibre optique vont, il faut le noter, dans ce sens. Aller vite en regardant loin, voilà le pari. Il se concrétise dans deux choix essentiels : la structure du réseau et la technique employée.

### Les Américains « foncent »

Pour la structure, les P.T.T. ont choisi une forme différente de celle adoptée aux Etats-Unis. Testée à Biarritz, elle portera le nom poétique d' « étoile optique » et devrait se révéler moins coûteuse. Tous les experts, américains y compris, le reconnaissent, et une firme - Times-Fiber - s'y lance avec son système «Mini-Hub», en promettant une économie de 33 % sur quinze ans. Un opérateur californien, United Cable Television, vient d'en commander 40 000 prises pour son réseau d'Alameda. Les Américains · foncent » désormais dans cette voie d'avenir, reconnaissent les P.T.T. Il faut aller vite.

En France, la mise en place d'une structure semblable, mais assez souple pour s'ouvrir ultérieurement à la vidéocommunication professionnelle, débutera à la fin janvier avec le lancement par les P.T.T. d'une consultation industrielle. Le ministère ne notifiera que les fonctions bution, les P.T.T. voient poindre une techniques générales. L'administra-

tion - c'est une innovation - n'entre pas dans le détail. Libre aux industriels de proposer des « maquettes » de conceptions différentes.

Or, pour ces industriels, l'enjeu est considérable. Par le changement complet de technologie et par l'ampleur des marchés d'abord, mais surtout parce que le câblage de vidéodistribution tombe à point nommé pour se substituer au programme du téléphone aujourd'hui déclinant. Il apportera des commandes de quelque 45 milliards de francs sur quinze ans, indispensables pour l'activité des usines et l'emploi d'environ vingt mille personnes.

La réalisation du réseau français en techniques nouvelles de fibres optiques devrait servir ensuite de base d'appui pour l'exportation. En particulier aux Etats-Unis, marché désormais - déréglementé » et ouvert, où les grands groupes français - mais également les P.M.I. qui sauront saisir les opportunités nouvelles pourraient pénétrer.

Mais nous en sommes loin. Il faudra d'ici là que les industriels atteignent le niveau de compétition internationale. A côté de l'ingénierie globale du réseau, la maîtrise de trois types d'équipements sera déterminante : les fibres, la connectique (équipements de connexion) et les centres de distribution.

• LES FIBRES OPTIQUES. -Biarritz et quelques expériences de transmission téléphonique ont permis aux entreprises de sortir du stade de laboratoire et de se . faire les dents - sur un embryon de production industrielle. La France compte un pôle de production soutenu par les pouvoirs publics, Fibre Optique Industries (F.O.I., installé à Conflans-Sainte-Honorine), et un autre, C.L.T.O. (filiale de la C.G.E.) qui espère l'être.

F.O.I., filiale à 40 % du numéro un américain Corning Glass, et à 60 % de la compagnie Financière pour les Fibres Optiques (elle-même filiale à 51 % de Saint-Gobain et à

capacité de production de 30 000 kilomètres de fibres par an, et C.I.T.O. d'une capacité de quelques milliers de kilomètres. En face, l'estimation des besoins des P.T.T. est très délicate du fait des évolutions techniques de transmission et surtout du taux d'abonnement des foyers, qui reste une inconnue. Tout dépendra ici de la qualité des programmes offerts. Une question décidément fondamentale, qui forcera les P.T.T. à rester en permanence à l'écoute de la demande, ce que l'administration avait pu éviter avec le téléphone, tant les besoins étaient connus. Quoi qu'il en soit, la fourchette estimée des besoins (de 80 000 à 450 000 kilomètres par an en 1986) montre qu'il faudra multiplier la capacité des usines françaises par 3 ou... 15 d'ici trois ans! Avec un choix à la clé : faut-il un ou plusieurs producteurs, au regard des grands » américains Corning, Western Electric, ou du japonais Su-

### Regroupements nécessaires

LA CONNECTIQUE ET

TRIBUTION. - Cet équipement

électronique - numérique - utilisera ultérieurement (vers 1985-1986) des circuits intégrés rapides que pour le moment seul R.T.C. (filiale française de Philips) fabrique. Mais pour les phases de démarrage « analogique». Thomson pourra fournir les premiers circuits. L'équipement complet - très proche des autocommutateurs téléphoniques privés devra être livré par les constructeurs traditionnels de ces matériels que sont Thomson, C.G.E., S.A.T. et la

Ce sont d'ailleurs entre ces groupes, auxquels il faut ajouter Philips et ses filiales, qu'auront à choisir les P.T.T. pour l'essentiel du programme de câblage. Chacun d'eux réalise ou a réalisé une « prémaquette - dans une localité : Thomson à Lille, Philips à Metz, la S.A.T. à Biarritz. Mais aucun groupe ne pourra vraisemblablement s'aventurer seul dans la maitrise globale du système. En réponse à la consultation des P.T.T., on peut donc prévoir des regroupements entre les uns et les autres ou avec des étrangers, comme la S.A.T.

L'industrie française peut relever le pari qui n'est pas d'une grande difficulté technologique. Mais pour se mettre au niveau de la compétition internationale, il faut vite profiter du passage à l'optique en jouant des effets d'echelles et en groupant les efforts. Cette mise à niveau. qu'on peut espérer atteindre d'ici deux ou trois ans, imposera un surcoult aux premières installations. Tribut à payer pour combier le retard français. Reste à savoir qui va le fi-

ÉRIC LE BOUCHER.

variantes, câble coaxial et faisceau hertzien, pourraient être un jour remplacés par un minuscule cheveu de verre, un matériau réputé fragile, et de surcroit isolant. Le verre ne conduit pas l'électricité. Mais il est transparent, il conduit la lumière et il y a déjà plus d'un siècle que Maxwell a montré que la lumière n'est qu'une onde électrique de très haute fréquence. Or, depuis les dé

### bus de la télégraphie, les ingénieurs ont constamment fait appel à des fréquences de plus en plus élevées, la quantité d'information ou on reut transmettre sur une ligne augmentant avec la fréquence d'utilisation. I ltiliser la lumière était donc un prolongement naturel, mais le verre était loin d'être assez transparent.

En 1960, la transmission optique n'était envisageable que sur des distances de quelques mètres. Elle intéressait des ingénieurs militaires, qui y voyaient le moyen d'éviter certains risques de brouillages. Elle n'intéressait pas les P.T.T.

Les possibilités

des fibres optiques

P EU de gens auraient imaginé, il y a seulement viner

il y a seulement vingt ans, que le fil téléphonique et ses

Ce sont des progrès dans les techniques de purification - nécessaires à l'industrie des semi-conducteurs ou à celle de l'énergie nucléaire qui ont ouvert la voie aux transmissions optiques à longue distance. On sait actuellement tirer des fibres de verre - plus précisément de silice dont la transparence permet à la lumière de se propager sur plusieurs dizaines de kilomètres. On sait aussi faire entrer la lumière dans la sibre - elle a moins d'un dixième de millimètre de diamètre. On sait transformer l'information électrique, qu'elle soit issue d'un combiné téléphonique ou d'une caméra de télévision, en un signal lumineux, puis faire la transformation inverse. Sur un autre plan, on sait fabriquer avec ces fibres microscopiques des câbles assez souples pour se faufiler dans les sous-sols urbains, assez résistants pour être maniés sans trop de précaution par des entreprises de génie public. Et l'on sait réparer une fibre accidentellement cassée.

Ce sont tous ces progrès techniques qui vont permettre à la fibre optique de remplacer le fil de cuivre et de devenir l'artère des télécommunications. Actuellement, on fait passer, de manière operationnelle. 480 conversations téléphoniques simultanées dans une seule fibre (1). et le câble qui relie les centraux parisiens Tuileries et Philippe-Auguste contient 70 fibres. A Biarritz, chaque abonné recevra sur son câble optique deux programmes de télévision, plus l'image de son correspondant (puisque le téléphone aura cédé la place au visiophone), plus les informations provenant de plusieurs banques de données. Et il ne s'agit que de premiers pas. Les fiinternal Angers, La Flèche et Le Mans auront une capacité quadruple de celles qui relient, à Paris, Tuileries et Philippe-Auguste, mais ce ne sera encore que la moitié de celle des si-bres installées dans le réseau canadien d'Alberta. Et l'on sait que dans quelques années les fibres actuelles, dites multimodes, céderont la place à des fibres monomodes qui multiplieront par dix les capacités de transport d'information.

MAURICE ARVONNY

(1) Plus exactement deux fibres, une

LES LASERS. - Biarritz a permis de placer les producteurs français (Radiali, Souriau-Socapex en particulier) en très bonne position. Il leur faut maintenant développer des méthodes de connexion automatisée indispensables sur le terrain. En revanche, les lasers français sont coûteux ou importés. Comme Philips et les Japonais, qui s'appuient sur leurs ventes d'audio-disques optiques grand public, les Français devront se lancer dans la phase indus-

• LES CENTRES DE DIS-

# L'étoile de lumière

A forme du réseau adootée par les P.T.T. diffère de celle des réseaux existants, en particulier aux États-Unis. Dans le schéma américain. chaque fover est relié individuellement per un câble de cuivre à un gros câble qui parcourt la ville et diffuse tous les programmes à la fois : chaque abonné y puise selon son choix. Rien n'est centralisé ; en particulier le sélecteur de canal placé à côté du téléviseur (ou dedans) et sur lequel chaque famille pianote à son gré pour sauter de H.B.O. à Playboy Channel. Le coût du sélecteur actuel est faible, mais pour obtenir une « voie de retour » (la télévision interactive dont l'avènement le principe a été retenu en France), il faut y ajouter quelques portent le prix à 250 dollers. Le estionnaire du réseau, qui doit se déplacer pour relever les consommations des abonnés et tueux, est contraint d'antretenir de coûteuses équipes de maintenance. C'est ce qui rend cette

Pour l'éviter, la France à choisi placés dans les quartiers des villes. Ils commanderont quelques centaines d'abonnés cha

avec une ou deux fibres optiques programme à la fois, au début) à chacun des foyers distants de 200 à 300 mètres en moyenne. Ce qui fait dire aux techniciens que ce réseau étoilé a une € chevelure optique ». Les centres de distribution seront les lieux de diffusion du programme choisi par le téléspectateur, qui utilisera pour ses indications la « voie de retour ». Ils seront eux-mêmes reliés (par câble de cuivre sans doute au début) à des ∉ têtes de réseaux » où aboutiront les émissions provenant d'autres régions ou d'autres pays (captées par câble, antennes de satellites, etc.) également comprendre leurs propres studios, leurs propres maanétoscopes, télécinémas, etc. Ils seront le lieu de la program-

Un tel dispositif, plus coûteux dans sa phase de démarrage, devrait revenir, à terme, à quelque 5 000 F par fover, Souple, il perdes centres de distribution au fur et à mesure des progrès, pout passer au réseau de vidéocommunication tout optique et tout numérique à partir de 1986-

# apres la noiseraie ( RER NOISY CHAMPS ) les maisons du luzard ( RER NOISIEL ) les terrasses du parc (RER LOGNES LE MANDINET) le FFF réalise Manolo Nuñez QUARTIER DU PAVE NEUF RER NOISY MONT D'EST ) APPARTEMENTS A LOUER ET A VENDRE renseignements en semaine au centre d'information 159 RUE NATIONALE 75013 PARIS

La qualité de l'habitat L'intérêt des habitants la demeure familiale S.A. D'HABITATIONS A LOYER MODERE 251, BOULEVARD PEREIRE - 75852 PARIS CEDEX 17 - TEL : 574-45-80

> La rigueur, l'écoute sociale et l'imagination d'une jeune équipe

En lle-de-France et naturellement à Marne-la-Vallée



### Veillée d'armes à Marne-la-Vallée

- Il faut démarrer petit -. Place de l'Arche-Guédon, à Torsy (Seine-et-Marne) siège du Syndicat communautaire d'aménagement (S.C.A.), de l'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée - Val-Maubuée. c'est l'idée qui prédomine. Les responsables se souvienment qu'en matière de télévision par cable, c'est la folie des grandeurs qui a fait capoter il y a une dizaine d'années plusieurs projets en voie de réalisation, à Grenoble ou ailleurs. Ici, on dans le chemin de la réalité.

L'autorisation d'émettre a été demandée à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle et un pré-dossier a été soumis au ministère de la communication et à la Direction générale des télécommunications. Le dossier définitif sera prêt en février-mars, assure-t-on ici, et l'on se soucie beauconn de - crédibilité . ne serait-ce que pour obtenir les aides financières indispensables

Dans cette agglomération nouvelle du Val-Maubuée qui comprend six communes (Champs-sur-Marne, Croissy-Beaubourg, Emerainville, Lo-gnes, Noisiel et Torcy), environ 3 500 logements sont déjà cablés, et il est possible, affirmet-on au S.C.A., de porter ce chiffre à 12 000 dans les deux ans qui viennent, quitte à faire cohabiter le coaxial et la fibre optique. Mais foin de technique : ce qui intéresse surtout, présentement, c'est la volonté des responsables de développer, par le biais de la télévision par câble. de nouvelles formes de la vie as-

Marne-la-Vallée, à deux pas de la porte de Vincennes, c'est encore un peu le bout du monde et l'on a l'impression, au sortir du R.E.R., de pénétrer dans un univers lunaire. Mais c'est le futur qui compte, et l'on ne ménage pas ses efforts pour que chaque habitant lasse de la - participation - une sorte de credo. Six - maisons pour tous ... implantées dans les quartiers, un centre de ressources audiovisuel : une vaste action de formation a été entreprise, pour que le citoven de l'agglomération nouvelle maîtrise les techniques de pointe dans un proche avenir. Prudence ne signifie pas, en effet, défant d'i l'on aurait plutôt mille idées qu'une au S.C.A.

Le projet est de débuter par une ou deux heures d'émissions hebdomadaires pour ce qui concerne les programmes, c'est-à-dire la création locale - à l'inspiration des associations ou l'événement du cru : on pourrait très bien retransmettre, par exemple, la dernière saynette de la troupe d'Emerainville ou le match de sootball historique entre les équipes de Champs-sur-Marne et de Croissy-Beaubourg. Devant les récepteurs du Val-Maubuée, amis, épouse et enfants en ou-blieraient « Dallas » ou « Apos-

geable, surtout dans le domaine conomique et social : l'Agence locale pour l'emploi pourrait acheier des créneaux, comme la affaires sanitaires et sociales, la la Chambre des métiers ou celle du commerce et de l'industrie formations pratiques.

il suffira de se brancher sur le canal 38 en V.H.F. pour postuler à un emploi ou connaître ses droits en matière de Sécurité sociale, sans avoir à faire trentepour obtenir satisfaction.

Dans l'esprit du S.C.A., comme le confirme M. Michel Diefenthal, maire de Croissy-Beaubourg, c'est la notion de service qui prévaut. Ainsi il pourra y avoir des échanges de programmes entre les télévisions locales, ainsi pourra être éten-due la formation permanente, gros souci des dirigeants des villes nouvelles; ainsi les filiales d'entreprise pourront avoir des social, etc. Comme on peut prévoir également des abonnements aux chaînes étrangères.

Site expérimental, Marnela-Vallée intéresse déià des ministères comme ceux de la culture, des droits de la femme ou du temps libre, qui l'ont fait savoir. La parole - que chacun revendique ici - est maintenant à la Haute Autorité. Plus quelques autres parties prenantes, comme Télédiffusion de France ou les P.T.T. Encore beaucoup de discussions en perspective, mais cela ne décourage pas les responsables du S.C.A.: pour eux, la télévision locale est déjà née, et, disent-ils. . nous atteindrons notre vitesse de croisière

MICHEL CASTAING.

**GROUPE ARCADE** 

Le Groupe ARCADE participe à l'essor de la Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée : il a réalisé ou est en cours de réaliser 1329 loge-

Le Croupe ARCADE apporte également sa réponse aux exigences

Deux de ces opérations ont été particulièrement distinguées par

leurs qualités architecturales : en 1981 . L'Allée des Bois . à NOI-

SIEL (Architectes : Messieurs VASCONI et PENCREAC'H) au Pal-

marès National de l'Habitat et en 1982 . Le Clos de la Grange . à

Champs-sur -Marne (Architectes : Messieurs CERIA et COUPEL)

des utilisateurs par l'intermédiaire de ses équipes réparties au sein

ments (397 locatifs et 932 en accession à la propriété).

au Palmarès Régional de l'Habitat.

步骤经免 医路线

· · · groupe · · :

Arcade

医耳形性炎 体制管

de : la S.C.C.L., la S.F.H.E. ou le CILAL/Arcade entreprise.

### Audiovisuel indépendant : la troisième force

ui sont ces organisateurs de la convention des villes câblées réunis sous le curieux sigle F.A.I.C.C.S. (Fédération de l'audiovisuel indépendant pour la création et la communication sociale)? On y trouve de tout : réalisateurs indépendants farouche-ment individualistes, groupes infor-mels ou militants, associations, coopératives de production, salariés de la jeunesse et des sports ou de diverses institutions culturelles. Ils sont les héritiers de l'après-68, des premiers équipements portables vi-déo et des stratégies d'intervention sociale par l'audiovisuel. Leur point commun : la volonté de pratiquer, entre le service public de la télévision et les structures privées du cinéma, un audiovisuel indépendant,

plus proche des minorités, des mouvements sociaux ou de la vie locale. Leur préoccupation : trouver des réseaux de diffusion pour sortir de l'asphyxie à laquelle le monopole a longtemps condamné ce tiers secteur de l'audiovisuel

Après mai 1981, ils se fédèrent pour faire entendre leur voix dans la grande réforme de la communication. On les reçoit dans les commissions et les ministères, mais sans grand résultat : les trois chaînes sont toujours verrouillées sur ellesmêmes et la quatrième négocie déjà avec les grands groupes privés.
Reste le câble. On en parle alors,
mais sans trop y croire. La fédération va s'attacher à redonner vie à cette hypothèse en contactant les jets. Ainsi naît avec le syndicat communautaire d'aménagement de Marne-la-Vallée l'idée de la conven-

Accueilli dans use relative indifférence, le projet va acquérir une tout autre importance après le conseil des ministres du 3 novembre 1982. La fédération compte bien profiter de ce succès soudain pour démontrer que l'audiovisuel indépendant est un partenaire incontournable dans la grande affaire du câ-ble. Dans la pénurie actuelle de programmes audiovisuels, les réalisations de tous ces groupes ne sont pas négligeables. La programmation expérimentale du réscau de Marne-la-Vallée pendant les trois jours de

collectivités déjà câblées au début la convention le montrera : le temps des années 70, en proposant des prodes des documents militants mai ficclés est révolu, les catzlegues des indépendants proposent abjourd'hui des produits de qualité sur les sujets les pins divers

Mais il ne s'agar pes simplement de vendre des programmes aux ré-seaux. La fédération vent dialoguer avoc les collectivités locales et les futures sociétés d'exploitation pour proposer l'animation et la program-mation des cananx consacrés à la communication sociale. Sur des reseaux locaux, la production locale ne peut pas être un alibi on une télévi-sion municipale : elle doit permettre une nouvelle forme d'expression de tous les partenaires sociaux.

PRO

**≠...**.

: \*\*

. .:

2 45 1 40 5

year over more

and the state of

. .

Agence of S

THE MERCH

adjoi

THE WAR

## Raoul Sangla : Don Quichotte et les câbles

AOUL SANGLA est l'un des rares réalisateurs de la télévision à pressentir des aujourd'hui les nouvelles possibilités d'expression qu'offrent les réseaux câbles. Il se trouve engagé dans deux projets, liés à la régionalisation de FR3 et au développement de réseaux locaux, l'un en Aquitaine (à la demande du conseil régional), l'autre en Bretagne (en collabora-tion avec le CERIAM (1) et le C.N.R.S. (2) audiovisuel). Deux projets pour une nouvelle télévision que ce Gascon, intempestif et volonuers provocateur, appelle depuis longtemps de ses vœux.

- Dès mes débuts à la télévision en 1959, j'ai compris qu'il y avait un malentendu. La télévision est au cinéma ce que le journalisme est au roman : même vocabulaire et même syntaxe, mais des fonctions radicalement dissérentes. Or, dès le début, on a dévoyé les fonctions de la télé-vision pour en faire le véhicule de

modes d'expression prééxistants et on a raté sa nouveauté absolue. La télévision est devenue la propriété de quelques-uns qui s'adressaient aux téléspectateurs en les prenant à témoin de leur propre légitimité. Dans la première décennie de la télévision, il y avait encore une volonté vaguement pédagogique, encyclopédique mais, depuis, on est passé du rapport au citoyen au rapport au client, de la pédagogie à la désocialisation •

Raoul Sangla – qui se considère plus comme un . fauteur d'images . que comme un créateur - tente de lutter contre cette télévision de privilégiés et de spécialistes en la rapprochant du télespectateur et de la vie sociale. Récemment, avec - Journal d'en France », (Antenne 2), il tente de faire une émission • qui se mèle de ceux qui la regardent ., où la parole d'un individu anonyme est plus importante que

celle du journaliste. Son approche du câble se situe dans la même logi-

· C'est le deuxième rendez-vous

que nous donnent les techniciens, ces seuls poètes de l'audiovisuel. Va-t-on le manquer encore une fois en faisant du cable une source de démultiplication de la consommation et de la désocialisation? Ou bien va-t-on profiter des possibilités offertes par la technologie pour or-ganiser le dialogue du citoyen avec sa propre communauté? L'atelier expérimental d'Aquitaine est une espèce de préfiguration de ce nouveau rapport : rester au plus près des gens dans un travail de longue durée et marcher avec eux, de leur propre expression jusqu'à la fiction. L'idée de base, ce sont les nouvelles aventures de Don Quichotte en Aquitaine : les épreuves imaginées par Cervantès y seront remplacées par des réalités locales.

» En Bretagne, nous inventerons autre chose. Le câble permet de pro-poser des jeux socieux où l'individu intervient sur la communauté et où la communauté lui répond. Il faut utiliser cette interactivité pour susraient pas exister sans cette possibilité technologique. Cela nous permettra de restituer sur l'écran le véritable espace social et non sa réduction dans une perspective de théatre à l'italienne. Les cables peuvent faire naître une télévision produite en partie par ceux qui la consomment, une télévision où les gens s'occupent de leur propre socialisation.

(1) CERIAM : Centre d'études et de réalisations informatiques, audiovi-suelles et multimédias. (2) Centre national de la recherche

### A Brest

### La cinquième chaîne de la « Cavale blanche »

t Bonjour ! Ici votre 5º chaîne, catout était prêt samedi 15 janvier. Il ne manquait plus que les habitants che »... et la réponse de T.D.F., à qui la maison de la culture avait demandé l'autorisation de mettre son monopole entre parenthèses durant cing jours...

Ces journées font suite à une grande manifestation de vidéo organisée depuis le 10 janvier. Après une semaine durant laquelle les Brestois ont été invités à venir flâner devant des récepteurs, l'expérience actuelle doit leur permettre de faire la comaissance d'une télévision décentralisée qui fait appel à leur participa-

Il ne s'agit pas pour l'équipe de professionnels qui a préparé le pro-gramme de la 5° chaîne de faire de l'∢antitélé », ni de « la fausse démocratie en quelques jours » : on ne confie pas des caméras de « cantaines de millions de centimes à des néophytes ». Pas question non plus de préparer avec les habitants du grand ensemble le journal conse aux informations locales. C'est plutôt leur imagination qui est conviée au studio pour une confrontation avec

l'image nouvelle. Les programmes, déjà préparés, reprennent les films passés durant la maine, et comportent trois types de production locale : « Le journal imaginaire » (un présentateur raconte, per exemple, un événement plus important pour lui aujourd'hui

tionale); « Les visages de la « Canal 34. » Dans le studio, installé au vale blanche », sorte de vidéornaton fycée de l'Amiral-Renarc'n de Brest, qui permettra à ceux dont on tire le portrait « de s'exprimer le temps d'un flash », de quinze secondes à par... » ouvrira son écran à une punkette, un peintre ou un cinéaste.

L'expérience ne s'amêtera pas le 19 janvier au soir : au mois de février, en commun avec l'éducation nationale, les moyens techniques de la vidéo et des professionnels seront. cette fois, mis à la disposition des

Celles-ci auraient préféré la formule du documentaire pour présenter leurs activités, et attendaient aussi un apprentissage au maniement du matériel vidéo. Elles se sont toutefois inclinées devant la nécessité d'un

La télévision locale et décentrals sée – sa brève existence brestoise l'a prouvé - bouleverse les relations entre « consommateurs » et « producteurs » d'images. La vidéo est une technique, c'est aussi une profession. Là comme ailleurs, l'imagi nation a besoin de temps et il faut bien souvent copier » avant d'inventer. D'autre part, le matériel nécessaire est onéreux. La volonté de la municipalité brestoise ne fait aucun doute : c'est elle qui finance l'opération du réseau des câbles, et la maison de la culture fera de la vidéo l'une de ses principales activités. Mais un tel outil de communication peut-il être neutre ?

MARIE-CHRISTINE ROBERT.

# **TÉLÉCABLE 83** Les 20-21-22 janvier

La ville nouvelle de Marneis-Vallée - Val-Maubuée, organise, du 20 au 22 janvier la « première convention nationale des villes câblées et de télévisions locales », baptisée « Télécâble 83 ». Elle accueillera deux cents à trois cents participants.

### JEUDI 20 JANVIER

Matinéa : Quel statut ? - 9 heures : allocution de M. Georges Fillioud, ministre de nication ; 11 h. 30 : allocution de M. Louis Mezandesu, ministre des P.T.T. Avec MML Jean-Pierre Hoss (directeur du service juridique et technique de l'information), Alain Giraud (cabinet du ministre des P.T.T.), Jacques Satles (cabinet du ministre de la communication), Alain Cayet (Télédiffusion de France).

Après midi : Quelle technologie ? - Avec, notamment, MM. Jacques Poncin (Centre commun d'études de la télévision et des télécommunications). Gérard Chevée (Télédiffusion de France), François Gérin (Direction jénérale des télécommunica-

### VENDREDI 21 JANVIER

~ Matinée : Quels programmes ? - Avec MM. Dominique Wallon (directeur du développement culturel au ministère de la culture), Philippe Wade (cabinet du ministre de la communidacteur en chef de Télé-ciné-vidéo), Michel Souchon (Institut national de la communication audiovisuelle), Jean Cazes (cabinet de ministre de la culture), Philippe Levner (Téléciffusion de France). Patrice Plichy (C.N.D.P.)

- Après-midi : Quels partenaires ? — Avec MiVI. Bernard Schreiner (député P.S. des Yvelines), Philippe Chauvet (INA); de Mma Michele Cotta, présidente de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.

### SAMEDI 22 JANVIER

Cette journée sera consacrée à des démonstrations diverses : réception via satellite, transmission per fibres optiques, télématique... Des débats auront lieu.

Pendant les trois jours, les trois mille cinq cents foyers cablés recevront divers programmes : films sur différents aspects de la via à Marnela-Vallée, avant-premières de films et de téléfilms, variétés (archives de TINA), émissions sur des expériences similaires à l'étranger, émissions pour en-fants, débats, interviews réalisées pendant la colloque, etc. D'autre part, une exposition regroupers les principaux partenaires industriels et institutionnels des réseaux câbiés.



63, rue de la Victoire - 75009 PARIS

Téléphone : 280-61-61

Les Forestiers : réalisation sélectionnée au Palmarès Régional de l'Habitat

# L'OCIL ET LA VILLE NOUVELLE DE MARNE LA VALLÉE

Dans le quartier du Luzard à Champssur-Marne, la Société d'HLM de la Vallée de la Seine et la Société Immobilière Devenir Propriétaire (S.I.D.P.) ont réalisé 6 immeubles représentant 133 appartements (du studio au 6 pièces) en location et en accession à la propriété.

Ces immeubles, achevés en avril 1981, sont aujourd'hui entièrement habités. Monsieur Le Van Kim du Cabinet G.G.K. est l'architecte de ce programme qui vient d'être sélectionné au Palmarès Régional de l'Habitat.

La Société Immobilière Devenir Propriétaire (S.I.D.P.), filiale de l'OCIL. a réalisé également dans le périmètre de la ville nouvelle les programmes suivants, en accession à la propriété, en cours de commercialisation :

« Les Portes du Levant » à Noisyle-Grand, 99 appartements (P.A.P.) « Les Maisons de la Place » à Lognes, 36 maisons (P.A.P.) « Les Noisellières » à Noisiel,

76 appartements (P.A.P.) « Le Clos de Saint-Furcy » à Lagny, 70 maisons de ville (P.A.P.), 21 maisons individuelles (P.C.), 32 appartements (P.A.P.)

OFFICE CENTRAL INTERPROFESSIONNEL DE LOGEMENT

57, boulevard Malesherbes - 75008 Paris Renseignements: Tél. 522.22.22



The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

OFFRES D'EMPLOI 77,00 91,32
DEMANDES D'EMPLOI 22,80 27,04
IMMOBILIER 52,00 61,67
AJTOMOBILES 52,00 61,67
AGENDA 52,00 61,67
PROP. COMM. CAPITALIX 151,80 180,03

**GESTION 2000 ETT** 

CHEF CHANTIER

TUYAUTERIE CHAUDRONNE RE, BILINGLE, ANGLAIS. T&.: 246-42-01.

LES EMPLOIS

INTERNATIONAUX

tion permet aux

sociétés nationales

ou internationales

de faire publier

pour leur siège ou

leurs établisse-

ments situés hors

de France leurs

appels d'offres

fiscalistes confirmés

INTER P.A. - B.P. 508 - 75066 PARIS Cédex 02 qui transmettra.

ÉTABLISSEMENT FINANCIER AGRÉÉ

Travaillant dans le cadre du Développement Régional (Sud-Onest) et pratiquant prêts à entreprises industrielles et prises de participation

**ANALYSTE FINANCIER** 

spécialisé révision des comptes, audit, contrôle de gestion, lecture de bilans.

Formation supérieure exigée. Nivean Certificat Supérieur de Révision Comptable, Certificat Supérieur Juridique et Fiscal.

Travail en équipes, sens du contact, organisat

Résidence dans très agréable ville du Sud-Ouest.

Ecrire sous nº 53.377 M à BLEU,

17, rae Lebel, 94307 Vincennes Cedex, qui transmettra

iours années de pratique dans la spécialité.

emplois régionaux

d'emplois.

Cette classifica-

emplois internationaux

AGENCE INTERNATIONALE

DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

PROGRAMMATEUR PRINCIPAL

**DE SYSTÈMES DE TÉLÉTRAITEMENT** 

L'agence internationale de l'énergie atomique, organisation de la famille des Nations Unies, recherche un programmateur principal très expérimenté, spécialisé dans le télétraitement, pour sa section de l'informatique-groupe des systèmes. Les candidats doivent avoir soit un diplôme universitaire et dix ans d'expérience pratique du traitement des données, soit quinze ans d'expérience pratique du traitement des données dont, dans les deux cas, cinq ans d'expérience RÉCENTE de la programmation des systèmes en milieu I.B.M. MVS et une expérience de TSO et CICS, une certaine expérience pratique de la gestion des projets techniques, de la technologie actuelle des Télécommunications, de l'architecture des ordinateurs et des langages de programmation est également nécessaire. ACTUELLEMENT, Pagence a macconfiguration double I.B.M. 3081/3032 MVS/SP plus JESZ, avec ACF/VTAM, TSO/SPF, CICS, Stairs et Adahas, et elle fournit aux organisations des Nations-Unies ayant leur siège à Vienne un grand nombre de services d'informatiques, ainsi que l'accès à des réseaux mondiaux de recherche documentaire.

Contrat initial de deux ans, émoluments, exempts d'impôts, d'environ 38 000 à 41 000 dollars, suivant l'expérience et les qualifications. Indemnités supplémentaires pour personnes à charge. Frais de voyage et de déménagement payés. Six semaines de congé annuel.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer, sons référence « Avis de vacance n° 4/83 », un curriculum vitae mentionnant leur nationalité à la division du Personnel, Agence internationale de l'Energie atomique, B.P. 100, A-1400 Vicane (Antriche).

TRES IMPORTANTE ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS

CAMEROUN

adjoint administratif

Rattaché directement au Chef d'Agence, il assurera le suivi des procédures administratives et comptables de l'ensemble de l'agence

a DOUALA. Une expérience dans le domaine des travaux publics, acquise, si

Adresser c.v., photo et prétentions stréf. 1601 à AXIAL Publicité,

27, rue Taitbout 75009 Paris, qui transmettra.

Séjour en famille - Avantages liés à l'expatriement.

emploir régionaux

recherche pour

possible dans les pays d'Outre-Mer, est nécessaire.

ROCKWELL COLLINS FRANCE

UN

INGÉNIEUR

LOGICIEL

De formation supérieure (grandes écoles, maîtrise informatique) et dési-reux de metire ses 3 à 5 années d'expé-rence en micro-informatique et Temps Réel, au service du développement de notre activité SOFTWARE.

Le candidat (Hou F) devra posséder l'an-glais courant, être autonome et avoir le sens des responsabilités.

Poste basé à TOULOUSE avec déplacements en France.

Ecrire avec C.V. photo at prétentions à R.C.F. Service du Personnel 6. Avenue Didier Daurat 31700 BLAGNAC

THEATRE NATIONAL DE MARSEILLE

Dirigé per MARCEL MARÉCHAL

RESPONSABLE

DE L'ACCUEIL DU PUBLIC

Pour prendre en charge l'organisation et la gestion du service.

Strant agent de maîtrise (poste évolutif)
84.000 F anniel.

Travail intensif durant neuf mois.

Larges congés ensuite.

Poste à pourvoir rapidement.

Tél. : (91) 54-74-54, 9 heures à 19 heures.

(et departements d'Outre Mer)

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Dégressifs selon surface ou nombre de perutions.

OFFRES D'EMPLOIS

Le CRÉDIT FONCIER de FRANCE recrute pour ses Services établis à PARIS

1º/des INFORMATICIENS

(avec ou sans expérience) Pour réalisations d'applications de gestion, exploitation de matériels

DPS/7 CII-HB, 4341/2 IBM sous IMS, MVS - participation aux études de la

FORMATION REQUISE: GRANDES ÉCOLES et DIPLÔMES de L'ENSEIGNE-

Rémunération annuelle dès la première année de l'ordre de 120000 F

2º/des PROGRAMMEURS (avec ou sans expérience)

FORMATION SOUHAITÉE: D.U.T. ou B.T.S. (département informatique)

Rémunération annuelle dès la première année de l'ordre de 90000 F

Envoyer C.V. détaillé manuscrit et photo au Service du Personnel

19, rue des Capucines PARIS 1er

tement "recrutement et analyse de structures".

tempérament commercial.

BKC

de la Société - Bureau des Concours et des Recrutements,

crédit foncier

de france

Nous recherchons aujourd'hui un consultant expérimenté pour notre dépar-

Nous lui confierons une fonction de Directeur de Marché c'est-à-dire

la réalisation et la supervision de missions de recrutement et d'études de

structures, pour des entreprises appartenant à un secteur économique

Concevant notre metier sous l'angle du conseil, nous souhaitons que ce nou-

veau collaborateur soit par sa personnalité et ses compétences profession-

nelles, un interlocuteur de qualité auprès de nos clients chefs d'entreprises : En plus d'une formation évidemment supérieure, la fonction suppose un haut niveau de connaissance des entreprises industrielles ainsi qu'un fort

Merci de nous adresser votre C.V., photo récente et rémunération actuelle sous réf. 8252 M (à mentionner sur l'enveloppe).

MANUFACTURERS HANOVER BANQUE NORDIQUE

DIRECTION DU CREDIT

CHEF DU SERVICE

**ANALYSES DE CREDIT** 

Responsable d'un groupe d'analystes, il supervisera en outre des fonctions telles

que renseignements commerciaux, dossiers banques-clients... Il assistera éga-lement le Directeur du crédit dans certaines táches spécifiques.

Le poste permet un développement de carrière très intéressant pour un candidat connaissant blen l'analyse de crédit possédant de bonnes qualités de gestionnaire.

errons sounante :

• expérience minimum de 5 années du milieu bancaire (analyse, exploitation),

• études supérieures,

• anglais écrit et parlé couramment.

Adjoint(e) chef service budget

Le C.N.E.S. recherche pour son secrétariat général à Parts l'Adjoint(e) du chef du se

Vous avez une formation supérieure de type Maîtrisa de gestion complétée par quel

taire à l'évolution des missions du C.N E.S.

ques années d'expérience en gestion budgétaire et/ou financière.

relations, une aptitude confirmée à l'analyse at à la synthèse.

versité - 75007 PARIS.

Vous avez le sens des initiatives opportunes, un goût certain des respons

Ecrize ou contacter Jean MILLARD Chef du Personnel MHBN-BP 259.08 - 75364 Paris Cédex 08. Tél. 266.90.36.

Vous participerez à l'élaboration et aux négociations du budget de 2

vous participatez a l'association procedures de gestion budgé.

Veuillez adresser lettre manuscrite, C.V. et prétentions sous relérence Mr18 au C.N.E.S. - Service du Personnel - 129, rue de l'Uni-

CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES

BERNARD KRIEF CONSULTANTS

115, rue du Bac 75007 PARIS - Tel. 544.38.29.

commun, la fidélisation et le développement de cette clientèle.

Le secret absolu des candidatures est garanti par:

Jeune Directeur

de Personnel

ou Consultant

expérimenté

MENT SUPÉRIEUR (à dominante informatique).

+ avantages sociaux - Perspectives de carrière.

+ avantages sociaux - Perspectives de carrière.

- Exploitation de matériels:

ou niveau équivalent.

DPS/7 CII-HB,4341/2 IBM sous IMS, MVS.

Société.

INGÉNIEUR

LE SERVICE BRÉVETS
D'UN GROUPÉ
MULTINATIONAL
recharche ingénieur confirmé
C.E.I.P.L et/ou mandetaire
auropéen option mécanique.

Lieu de travail : PARIS

Adr. C.V., prét. à ORBIS-CS, 28, av. Franklin-Roosevelt, 75008 PARIS.

Rech. CADRE SUPÉREURE diplômit Grandes Ecoles, même retraté pour missions pourtuelles cales pour

4 DO

NOUS SOMMES UN IMPORTANT

Pour . AUVERGNE - FRANCHE COMTE

- soit dans l'Administration fiscale,

Rémunération motivante.

P.M.L., 160 personnes

DIRECTEUR

**ADMINISTRATI** 

stion administrative, con sitté générale et analytic moss. Profil d'organisati moss profil d'organisati

svec compens autonomie. que, Larga autonomie. Ecr. s/réf. 1609 à Axial, 27, rue Taithout, 75009 Paris qui trans-Cénonse rapide assurée.

ANNONCES CLASSÉES

TÉLÉPHONÉES

296-15-01

- soit dans un Cabinet de Conseil fiscal,

Expérience minimum 3 ans (et plus, souhaitée) :

- soit dans le service fiscal d'une grande entreprise. Situation comportant larges responsabilités et autonomie.

Envoyer C.V. manuscrit avec prétentions + photo sous réf. 3458 à :

CABINET DE GROUPE NOUS RECHERCHONS DES ANNONCES ENCADRÉES La mm/cd. \* 
OFFRES D'EMPLOI 43.40 51,47
DEMANDES D'EMPLOI 13,00 15.42

IMMOBILIER 33.60 39.85 AUTOMOBILES 33.60 39.85

Section 2

Professional Control of the Control

· · · · · \*

A 3.75

.....

43 20.70 A 30 CE

the second of the second second

-

<del>ş</del>î Contraction (Sec. 

Services of

Line of the second seco

# Control of the State of the Facility of the second of the second the second with the

لواطون أأران والمالينتيو فعال معادي والمعارية

y market

E ACT TO

-AND STO NEED TO SEE

graph en fins S. Carlo

# **"**"

91,32 27,04 22.80 DEMANDES D'EMPLOY ...... 61,67 PROP. COMM. CAPITAUX ... 52.00

# ANNONCES CLASSEES

ANNONCES ENCADRÉES OFFRES D'EMPLOI ..... 13.00 15.42 39,85 33.60 AUTOMOBILES ..... 33,60 39.85

OFFRES D'EMPLOIS

OFFRES D'EMPLOIS

OFFRES D'EMPLOIS

OFFRES D'EMPLOIS

Premier constructeur européen. Jeme mondial, titulaire du record du monde de vitesse sur rail avec le TGV (380km/h), 5000 locomotives électriques et diesel-électriques produites en 25 ans. circulant sur 50 réseaux dans le monde, Alsthom-Atlantique fournit également des métros clés en main, des équipements d'automatisme et de signalisation. Groupe Alsthom-Atlantique : 42000 personnes, 16 milliards de C.A.

recrute pour son SERVICE INFORMATIQUE

## Prenez la tête avec l'informatique NCR

Nous sommes le troisième constructeur mondial de systèmes informatiques, avec un C.A. de \$ 3,5 milliards et entendons le rester en consacrant plus de \$ 200 millions au budget Recherche. Notre nouvelle division système de télécommunications réseau (COMTEN) recrute

# jeunes ingénieurs commerciaux

diplômés de l'enseignement supérieur, ils doivent être des vendeurs de haut niveau, ambitieux et motivés, soucieux du développement d'un marché à long terme.

Une expérience de 2 à 3 ans chez un constructeur ou une SSCI est indispensable. Une formation sur les produits sera assurée en France et à l'étranger. La rémunération sera composée d'une partie fixe

Merci d'adresser lettre, C.V., photo et rémunération sous la référence M 81 à M. Bernard Bablon, NCR France, Tour Neptune, 92086 Paris La Défense Cedex 20, qui vous garantit discrétion de rigueur et réponse rapide.

# **ALSTHOM**

MATERIELS **FERROVIAIRES** 

## INGENIEUR OU **DIPLOME** UNIVERSITAIRE

Vous avez si possible 2 à 3 ans d'expérience en informatique de gestion, nous vous proposons d'intégrer une équipe de haut niveau qui utilise les techniques de bases de données et traitement à distance sur matériel IBM et PRIME. Langage de programmation principal : PL/1 Référence M.01

# situé à PARIS - PONT DE NEUILLY **INGENIEUR**

HAUT NIVEAU

A une formation de type X, Mines, Sup Elect..., vous alliez si possible une première expérience de deux ou trois ans en informatique. Nous vous proposons de concevoir et mettre en place des applications dans un contexte industriel, au sein d'une équipe d'ingénieurs chargés de choisir ou de développer des logiciels sur ordinateurs IBM et PRIME dans les domaines de la gestion, de la CFAO et domaines de la gestion, de la CFAO et du Process. Référence M.02

DIC

All your parties and a second

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

STIPLE TO

· · ·

Part 16 Los

Société française d'ingénierie située à Mont-

# Documentaliste #F

il sera rattaché à la Direction des Relations Extérieures.

Connaissant l'anglais et l'espagnol. Le candidat choisi sera capable de sélectionner,

gérer et transmettre dans un but opérationnel des données techniques et économiques sur les marchés étrangers.

Merci d'adresser C.V., photo et prétentions sous référence 1820/2329 à



(réponse et discrétion assurées)

# Ingénieurs-Conseil en développement industriel

Notre mission est le CONSEIL et l'ORGANISATION auprès d'Entreprises industrielles soucieu **DEVELOPPEMENT DES PRODUITS:** élaboration des plans, amélioration de la compétitivité et des méthodes de déve-

projets, l'analyse stratégique. INGENTEURIS GRANDE ECOLE vous connaissez ces domaines d'intervention, ces techniques. Vous possédez une expénence réussie de la direction et du fonctionnement d'entreprises et des qualités certaines de contact et d'animation. Après formation à nos méthodes d'action, nous vous proposons de valoriser vos connaissances dans un environnement économi-

Rémunération de départ très compétitive. Lieu de travait PARIS. Courts déplacements à prévoir. Intégrer notre équipe n'est pas une finalité, mais un point de départ vers une carrière passionnante et évolutive. Adressez-nous votre lettre manuscrite, C.V., photo - DG CONSEIL - 23, boulevard du Montparnasse - 75006 PARIS



"un savoir-faire utilisé par de grandes entreprises

recherche

pour un poste de journaliste à la rubrique scientifique

JEUNE DIPLOMÉ (E) D'UNE GRANDE ÉCOLE

FORMATION UNIVERSITAIRE (minera 3º cycle)

Intérêt pour les grands domiers de l'actualité seientifique (espace, nucléaire, informatique, biotechnologie, pointique de la recherche, etc.)

Goût de l'écriture et de le vulgarisation.

Envoyer au directeur de la rédaction une lettre manus avec C.V. et éventuellement références sous nº 6.441 le Monde Pub. SERVICE ANNONCES CLASSEES 5, rue des Italiens, 75009 Paris.

IMPORTANT GROUPE EUROPÉEN

recherche pour son activité informatique situé en banlieue Nord

RESPONSABLE

SUPPORT TECHNIQUE Une très solide connaissance des matériels

BM ou compatibles est indispensable.

Envoyer C.V. manuscrit et prétentions sous réf. 53771 M à BLEU Publicité 17, rue du Docteur Lebel 94307 VINCENNES CEDEX - Q.T.

## d'une nouvelle cellule de vente de terminaux compatibles IBM. Jeunes commerciaux

informatique Ref. 1 150 Si vous souhaitez vous orienter vers le commercial, si vous êtes intéressés

**SFENA** 

Division Informatique

Constructeur trançais de mini-ordinateurs,

spécialiste de l'informatique distribuée, recherche, dans le cadre de la création et du développement

par l'informatique, si vous avez une formation de base type BAC + 2 cette offre vous concerne. Nous assurerons votre formation et nous vous faciliterons de réelles

évolutions de carrière. Les postes à pourvoir sont à Paris, mais nécessiteront des déplacements dans toutes les régions de France. A votre rémunération de base s'ajouteront des commissions et l'utilisation d'une voiture de la société.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à SFENA Gestion des Cadres, BP59, 78141 Vélizy-Villacoublay Cédex

### Chambre de Commerce et d'Industrie de BELFORT

### un conseiller en gestion industrielle

il aura pour missions . - la promotion des PMI de la région

**BANQUE INTERNATIONALE PARIS 8è** 

**ANALYSTE CREDITS** 

CONFIRME

CLASSE V ou VI

Expérience de 4 à 5 ans dans banque de dépôts

Adresser lettre de candidature sous réf. 463 à M. A. Dannenberger qui vous garantit la discrétion. CEPIAD - 135, avenue de Wagram 75017 PARIS.

AIR INTER

LIGNES AERIENNES INTERIEURES

**INGENIEUR** 

**GRANDES ECOLES** 

**Etudes Economiques** et Recherches Opérationnelles

Lieu de travail : ORLY.

Nombreux avantages sociaux Adresser CV, photo et prétentions au département

Effectifs Recrutement Orientation I, avenue du Maréchal Devaux

91550 - PARAY VIEILLE POSTE

demandée (secteur crédit aux entreprises).

Maitrise de la langue allemande indisper

l'aide aux créateurs d'entreprises

les actions collectives

Ce poste conviendrait à un candidat d'environ 30 ans de formation supérieure commerciale (ESC ou équivalent) ayant déjà qualques années

d'expérience acquise de P.M.I. Adresser lettre manuscrite avec CV, photo et rémunération actuelle sous réfèrence 715 M2 à

APRODI

87-89 avenue Kleber 75784 Paris Cedex 16 W

MPORTANT CABINET DE RÉVISION offre situation à

**STAGLAIRES** EXPERTS-COMPTABLES

Les candidats doivent posséder un certificat supérieur et avoir 2. ou 3 ans d'expérience pratique. Env. C.V., et prét. à A.M.P., sous réf. N° 5.716 /JR., 40, rus Olivier-de-Serres, 75015 PARIS qui transmettre.

C.E. (2 500 personi

ANIMATEUR

et culturelles Expérience travail en usine Salaire et horaires à débattre

C.E. THOMSON C.S.F.

39, rue Greffujha 92300 LEVALLOIS

VILLE DE ROISSY-EN FRANCE (catég. 5.000 à 10.000 habitants) 1 RÉBACTEUR

pour soconder le Secrétains : Général. La préférence seré donnée à un cendidat dépléné. de l'enseignement supédeur (Droit ou Sciences Sconomique), et disposant d'une expérience professionnelle notamment en compabilité. Adrèsser cendidature et C.V. dépuillé à M. le Mayer — 95500

### Directeur de département commercial France export

UN DES GRANDS DE L'EMBALLAGE PLASTIQUE, SOCIETE FRANÇAISE EN EXPANSION DYNAMIQUE ET PERFORMANTE (35 % à l'exportation) cree le poste de Directeur de département commercial France export directeur de pour suivre et intensifier son dévelopment développement.

il aura la responsabilité :-de participer à l'élaboration de la politique et des stratégies commerciales, d'animer l'équipe de vente et en porticulier de coordonner l'activité de deux Chefs de

Ventes confirmés France et export, d'assirer les négociations et les relations avec la dientéle de hout niveau.
 Poste évoluif pour candidat de valeur, ayant un

fort potentiel de développement HEC, ESSEC, ESCP ou équivalent, une solide expérience de la venie et de l'adminition d'équipes et une connais-sance de préférence de la grande distribution et de l'industrie alimentaire.

Très bonne connaissance de l'anglais. Réelles perspectives d'evolution de corrière.

Poste : 65 km sud-ouest Paris.

Ecrire sous ref. CS 290 CM

# **CAP SOGETI SAISIE**

CHARGÉ DE PRODUCTION

RESPONSABLES DE CENTRES

à la réalteation et ou maintien de la qualité fechnique des iravaux. VOUS CIVEZ: • Une connossionce concrète des operations de soisie.

INGÉNIEURS COMMERCIAUX

Notre conseil en recrutement :

VOUS OVEZ: • Une expénence réelle et reussie de la vente

CAP SOGETI SELECTION 83-85 Bri Vincent Auriol 75013 Pars - 16t, 584 15 40. Adresser CV + Photo + Préfentions à Any Boulade sous la référence chois

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

REMEMBER CARRELAND BEEN

D'EMPLOIS

Market and

A MARKET COLD TO THE

KGENIEUR

errige Course

Republic Commence

UT NIVEAU

AND THE STATE OF T

e Monde

the are been a secretary

Bill Marriages of anti-face

THE DIPLOME TO

LOS STIERS OUT

DESCRIPTION OF THE PARTY.

Sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sanda and the sa

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

**連邦を集合したによってごいって行** 

RESPONSABLE

PPORT TECHNIQUE

(pre-)- 2,

.

ক্ষিক্রাক্র না বিক্রাক্র

W. 18.

Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contro

EULLY-SARLONS dans void

neight y-sale ones cans voice insidentiale et calme, bei appt. classique, 4 P., tout confort. cus. équip. + chare de serv. décoration refinée. Prox: 1.150.000 F.

NOTAIRE: 501-54-30.

**Province** 

PRÈS MARSEILLE

AUBAGNE CENTRE

rès besu F S, 2" ét., sud. 7 ch., cuis., entièrem. équipés. lère de suite. 420.000 F. Tél. : (16) 42-04-02-01.

appartements

occupés

FE SAINT-HONORÉ

neuves

INFORMATION

LOGEMENT

achats

### OFFRES D'EMPLOIS

# 1er emploi pour jeune diplômé

(ESC, SUP de CO...) Si vous vous sentez la vocation d'un commercial « homme de terrain », tasciné par la finance et la bourse, doté d'un achamement certain, vous intéressez notre société d'Agents de Change, une des toutes premières de la

Après une année d'approfondissement des techniques boursières, votre fonction consistera à gérer des portefeuilles de particuliers et à conseiller des Institutions Financières françaises et étrangères pour leurs investissements. Nous vous proposons une formation solide, une rémunération motivante et si vous êtes ambitieux une carrière à votre mesure dans une société en plein

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser lettre manuscrite et C.V. sous référence 2618 à notre conseil chargé de la sélection :

CREATER DESCRICTOR NETRONALE DESCRICTOR NETRONALE DESCRICTOR NETRONALE DESCRICTOR NETRONALE DE CONTRACTOR DE CONTR

IMPACT DEVELOPPEMENT Monceau Commercial Building 38, rue de Lisbonne 75008 PARIS



Première société européanne de services en informatique, offre à un

### **JEUNE DIPLOME** D'ECOLE DE COMMERCE

(HEC, ESSEC, SUP DE CO,...) on titulaire d'un DECS, attiré par la fonction financière et les contacts humains, le poste de RESPONSABLE DU RECOUVREMENT DES CREANCES CLIENTS, La réussite dans ce poste stratégique lui ouvrira, à terme de 3 à 4 ans, des possibilités d'évolution vers des responsabilités plus larges au sein de la Direction

Une première expérience dans un domaine similaire serait appréciée, ainsi que la conoaissance des plans de financement.

Ecrite en joignant un C.V. à : CISI - Direction du Personnel 35 Bd Brune - 75680 PARIS Cédex 14.



La Mission du Musée National des Sciences Techniques et Industries

recherche.

## INGÉNIEUR

A. et M. Centrale-LD.N. équivalent, à vocation généraliste pour diriger son Atelier de Développement (construction de maquettes techniques pour vérifier la faisabilité technologique et muséologique des futures présentations

Une expérience de 5 à 10 ans acquise dans un Centre de Recherches ou un Bareau d'Eindes Prototypes est nécessaire pour animer l'équipe constituée de 2 ingénieurs et 4 techniciens prototypisses polyvalents.

Le poste requiert une grande aptitude au dialogue avec des scientifiques de laut niveau et de toutes disciplines, ainsi qu'ane bonne conneissance des techniques nouvelles, un goût de l'innovation et la capacité à gérer des contrats de sous-traitance.

nvoyer C.V. et prétentions : E.P. Parc de La Villette, R.P. et, 211, avenue Jean-Jaurès, 75019 PARIS.

# STE d'expertise comprable PARIS-EST recherche ASSISTANT

CONFERMÉ
D.E.C.S. COMPLET
Expérience Cabinet indispersaple, poste évolutif pour élément
dynamique.
Adr. C.V. men., ph. et prét. à
A.M.P. sous réf. Nº 8.756/JR.
40, rue - Olivier-de-Serres,
75015 PARIS, qui 21.

VELE DE THAIS (Val-de-Marne) recrite pour : HALTE GARDERIE

**PHÉRICULTRICE** OH ÉBUGATRICE **JEUNES ENFANTS** OU LARDINIERE BENFANTS

26 h. per semaios en 4 jours. Eorira avec C.V. à M. le Nieire de THEAIS (94320).

COMPTABLE CONFIRMÉ (E) PARTAITEME BILINGUE ANGLAIS

Env. C.V., phose, prétentions à ORISS-CK — 28 avenue Fran-kin Roosevelt 75006 Peris. VILLE DE ROISSY-EN FRANCE (catigorie 5.000 à 10.000 labbanta)

femicosis 5.000 à 10.000 imbientes)

ESCRITE

1 REDACTEISE

pour seconde le secritaire pinéral.

La préference sem donnie à un
condidet dislâmé de l'enseignement
appérieur (Unit ou Sciences
Economiques), et disposent d'une
appérieurs professionnelle
notamment au comptabilité.
Adresser candidature et C.V.
dissaté à lu le Maire. ditaillé à M. in Maire 98500 BORSSY-EN FRANCE.

Ans. text. de treunes rech. pers. cepable d'asseté de siège à Paris un tree, de perm. avec assistance de secrét. qui. Elle doit evoir le sem du social et le capacité de s'otégner demètre équipe.

Era. C.V. se présention à la FAVEC, 28, pl. 57-Georgiet, 75442 PARIS Codex 09.

# DESSINATEURS P.E.

Et.1 Et. 2. Securicité, instru-mentation. Entraprise à LEVALLOIS T44, 270-28-79.

**EMBAUCHONS** YENDEURS (SES) par TÉLÉPHONE de

LIVRES de LUXE Traveli mi-temps de 12 h. 16 h. ou de 16 h. à 20 h.

Téléphoner pour r.-v. 634-16-16.

RADIALL composents électro passifs recherche INGÉNIEUR

Débutant ou quelques années expérience. Etudes, développements de composants pour fibres optiques.

Formation micromécanique, conseissances souhairées : optique, angleit.

Evolution intéressants pour candidat de veleur.

Envoyer C.V.

101, rue Philipser-Hoffmenn, 93115 ROSNY-SOUS-BOS.

cantre d'informations
Frismoières recherche
pour PARIS ou pour
son agence de VERSABLES
CONSELLERS
CONSELLERS
CONSELLERS
Obbetants ou expérien.
Sens de la négociation.
Excellers présentation.
Formation assurés. - Formation assurés. T. pr r.-v. 500-24-03, p. 210.

> CONSULTANTS **FORMATEURS**

en Droit des Assurènces
 en Techniques de merkeing, Formetion supérisure esgée. Anglais (langue maternelle) Pédagogie sudio-visuel
exgée.

URGENT DESSINATEUR ÉTUDES OU PROJECTEUR

Libre, pour petite mécanique di précision connaîtsance et connectique appréciée TRÈS BON SALAIRE

Situation d'avenir Lieu travail PARIS 20°, Sa prés, BERNIET 19 rue Malte-Brun Paris 20° M° Gamberta Tél. 636-07-24.

JEUNE INGENIEUR OU TECHNICIEN

Env. C.V. manuscrit, photo et prétention à Sté SURAL

16, rue des Carrières 95110 SANNOIS. ETABLISSEMENT PUBLIC recherche pour 1883, 10 FORMATEURS-TRICES en gestion (niveau initiation) 26 ans minim. niveau Sonnes D.U.T. ou équivelent, 2 ans cup. formet adults. 76, pour r.-v. 722-55-86, p. 161/184.

> secretaires SECRETAIRE STENO-BACTYLO

3-4 ans d'expérience pour département Conseit aux entreprises. 70.000 f. + Seu de travail Montparnesse

Se présenter à CEFCA 14, r. Armand Moisant 75015 Paris.

propositions diverses

Les possibilités d'emplois à l'étranger sont nombreuses et variées (Canada, Australie, Afri-que, Amériques, Azie, Europel. Demandez la documentation sur MIGRATIONS (LM), 3, rue Montyon, 75429 PARIS CEDEX 9.

DÉBATS PUBLICITAIRES Rémunérés. Hommes et Fannes 25/55 ans. Tél. 345-88-69.

propositions commerciales

Càde majorité S.A., plus immob. antrep. clietr. rég. Paris. Gros, deni-gr., boissons. Camprint. 1 200 000 F. rest. 30 %. Ec. COMPTAJEF; 105. av. du Général — Michel-Bizot, 75012 Paris.

Agent prêt-à-porter rech.
Sté italo-allemande de mode sport de luce et style unique fricotte et vésements en soie, lin. angora, cuir, chaussures, bottes, esce, en cuir de vesul recherche immédiatement AGENT COMMERCIAL. ou REPRESENTANT blen introduit, tt la France. Corr. en franc. all. ou angl. TRES URGENT.
Ecrite sous le n° 253.512 M
RÉGIS-PRESSE
86 bis, r. Résultur, 75002 Paris.

DEMANDES D'EMPLOIS

### **MARKETING & COMMUNICATION**

51 ans, expérience de hant niveau, excellent généraliste, 3 apécialisation

Produits des sociétés de services : création, positionnoment, creneaux, promotion;

Productivité Marketing : creux, potentiels incaploités, invendus, relance ; Optimisation des efforts commercianz et des investissements publicitaires ;

cherche poste exigenst imagination créative, cohérence et rigness. Lieu de travail indifférent. Rapidement disponible. Ecrire sons aº 6.438 le Monde Publicité, Service ANNONCES CLASSÉES. 5, rue des Italiens 75009 PARIS.

# CADRE SUPÉRIEUR BANQUE (44 ans)

Créateur et animateur d'un service décemtralisé gérant un encours de 6 milliards de francs (100.000 dossiers). Expérimenté en :

opérimente en:

GESTION: concepts, direct par objectifs, comptabi-lité, contrôle budgétaire, recouvrement de créances.

INFORMATIQUE: analyses fonctionnelles, rédaction

cahiers des charges, interface.

MANAGEMENT: encadrement de 70 personnes, organisation de travail, recrutement, formation et gestion personnel , conception et mise en œuvre trai

Forte personnalité dynamique et volo acas de l'analyse et de la synthèse, recherche poste à responsabilités tous secteurs d'activité, Michel Bouteloup, 77630 Arboune-la-Forêt.

J.F., 32 ans, rech. situation stable avec responsabilités. 15 ans même Sté ~ exécution-montage doc., calibrage, reppe s/composphère. Acceptarait s/composphera. Acceptaran etage sur photocompo. Ecr. s/nº 6.442 *le Monde* Pub., service ANNONCES CLASSEES, 5, rue des Italiens, 75009 Paris.

ARCHITECTE D.P.L.G.

hant niveau Expérience et référent 1º ordre dans domaines

Etudia toutas propositions Ecrire sous nº 6.412 le Monde Publicité ANNONCES CLASSEES

J. H. 28 ans recherche posta auprès de personnslités pour protection rapprochée ou sécurité. Arts martisux ou sécurité. Arts martisus 1,87 m. 77 kg. Bonnes notions angleis. Permis VL. Ecr. s/réf. 11.828 à VALENS CONSEIL, 58, rus de Richeliou, PARIS-2-qui transmettra.

J. F. 26 ans, études sup. jurid., bilingue angl. Exp. secret ht ni-veau étud. toutes propositions. Téléphoner: 371-05-07 le soir.

Hime 35 ars, chef comptable diplômes d'exp. comptable 10 ars expér. sudit., comptable 10 ars expér. sudit., compta-finance, gestion, droit des affaires, informatique, Reporting, ch. poste à responsabilités, dans antreprise Paris ou Sud de Paris – Libre sous 3 mois. Eorine sous le re 7 037.845 M afairs pariser.

Jeune Fernne 32 ans.
Passionnée par son métier,
organisée, disp., recherche
poete à responsabilité
secteur indifférent.
RELATIONS PATERIEURES
RELATIONS PRESSE
expér. organisation manifestation (Congrès, expositions,
inaugurations etc.).
Conception de campagnes
de communication.
Conception de doc. publiciteires.

- Contacts agences.
- Contacts agences.
- Négociations commerc.
- haut niveau.
- Ecrire sous le m 460 M RÉGIE-PRESSE 86 bis, r. Résumur, 75002 Paris. 85 bis, r. Résumur, 75002 Paris.

## CHEFS D'ENTREPRISE

L'Agence Nationale Pour l'Emploi vous propose une sélection de collaborateurs : INGENIEURS toutes spécialisations CADRES administratifs, commerciairx JOURNALISTES (presse écrite et parlée)

J.F. SECRÉTAIRE DIRECTION COMMER-CIALE – Bonne présentation - Parfaite sténo-dactylo – 10 ans expérience secteur parfumerie : dispatching et rédaction courrier, classement rela-tions clients, organisation de réunions mise en place programmes stagiaires avec représentants. RECHERCHE: poste à responsabilités dans secteur parfunerie exclusivement — Paris (Section BCO/DK 311.

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FI-NANCIER - F. 40 ans - Maîtrise en droit 10 ans expérience COFACE, banque internationale - Parfaite connaissance analyse des risques 
contrôle des garanties et montage des crédits export et engagements - Anglais, allemand cou-

RECHERCHE: poste sectour bancaire: service export on engagements, négociation et montage des crédits, entreprise service export: gestion, administrative des contrats - Paris et R.P. (Section DECOMPAGE) BCO/JCB 312).

INGÉNIEUR dipl. — 39 ans — Généraliste de form. électromécanique — 16 ans indus. caont-choue : recherche appliquée, étades, méthodes, fabrication, entretien travaux neufs — Form. compl. organisation, analyse de la valeur — Not. informatique.

RECHERCHE: direction technique: études/production/entretien dans PMI ou Établ. moy. imp. mobile — Libre rapidement. (Section BCO/JCB

J.F. 1" emplei - 26 ans - Maîtrise droit des af-faires + DEA fiscalité - anglais courant - Stages en entreprises (Secteur assurances département responsabilité civilé des entreprises) - Rédaction des contrats - Relation clientèle - Dynamique -Goût du travail d'équipe - Grande disponibilité. RECHERCHE: poste dans toutes entreprises dé-sirant étoffer son service juridique (contentieux, fiscalité, recouvrement) — Paris — R.P. — Dépla-cements acceptés France — Étranger. (Section BCO/JCB 314).



ECRIRE OU TÉLÉPHONER : 12. rue Blanche, 75436 PARIS CEDEX 09 Tél.: 285-44-40, poste 33 ou 26.

# L'immobilier

# appartements vente

2º arrdt

PRÈS RUE MONTORGUEL. Part. vend appt 85 m², calme, 2° ét., gd sépour. sud, chemi-née, 1 chbré, salle de brs, cuis équipée. Téléph. : 233-24-80. 3• arrdt

BEAUBOURG
ARTS ET MÉTIERS
Imm. 1900 Pierre de T., 2 P.,
cuisine équipée, s. de baine,
perfait écrt, 3° ét. sans atc.
Prix; 395.000 F. NOTAIRE : 501-54-30. LE MATIN.

4º arrdt **CŒUR MARAIS** 

Dens GD HOTEL PARTIC. TTES SURFACES à rénover PROPRIÉTAIRE - 768-03-18. 5° arrdt

**GOBELINS 2 P. CFT.** 4º asc. 280-26-23. 5", 106 m², séj. 4 chbres, bains 2 dehes, park., piacina. Récen 1 500 000 F. 336-46-29.

6° arrdt

L de Seine Imm. pierre de 1., seut 2 p. cuis. bains, w.-c., sc. 570.000 F - 634-13-18. EX CEPTIONNEL ST-GERMAIN-DES-PRÉS Dans hôtel 18° siècle. Bégant 4 pces, 125 m², perking, serv. DORESSAY – Tél. 624-93-33.

Hma 39 ans, JURISTE
D'ENTREPRISE
Lic. Droit (1865) 14 ans d'expér. (Droit des Affaires,
Contentieux Assurances...)
rech. poets responsabilies
PARIS et région parisienne.
Ecrire nº 56.475 Contesse,
75040 PARIS Cedex 01. 7• arrdt SAINTE-CLOTILDE SUPERBE APPT 200 m². Téléphone : 329-84-59. J.F., 30 ans, bonne présenta-tion, cherche emploi de nuit. Standardiste ou resteuration. Tél.: 829-82-15 de 20 à 22 h.

Journ. prof. Licencié Droit gde expér. ch. empl. rédectour rewriter correcteur de presse techn. et prof. ou revues hist. M. D. DUALLT. 5, nue Bezout, 75014 PARIS. Téléphone : (327-89-85). 10° arrdt Vole privée Fg Temple Dans superba rénovation. 78 m², grand sejour 34 m². 2 chambres, charme, luxa. Prix: 540.000 F - 704-43-43.

J. F. 35 ans. BAPD/DEFA en cours. Exp. diverse ch. posts ADJOINTE-DIRECTION, toutes SUR LES RIVES DU CANAL ST-MARTIN collectivités accueillant enfants, families 3º âge. Le soir (6) 047-24-72. Du studio su 6 pièces sur place e jour et démain 14/19 h. samedi et dimanche 11/13 h. 14/19 h. SAINT-MARTIN GRANGE-AUX-BELLES

J.F. 31 ans, titulaire maît. de Droit, prép. en cours : D.E.A. Droit des affaires et économique. Option commerce int. Angleis. Arabe. Exp. : Assistante ts domaines, trav. publ. benques, esserances. Cherche Si-TUATION en rapport sivec ma formation, mi ou plein-temps. DISPO BBM. FRANCE/ETRANGER. Ecr. s/m ... le Monde Pub., service ANNONCES CLASSES, 5, rue des Italiens, 7500 Peris. 152, quai de Jemmapes, 46-73-13 SERCO 723-72-00 BONNE NOUVELLE, plusiaurs surface à aménagar, asc. Prix très intéressant - 297-52-73.

11° arrdt DUPLEX 1" ORDRE 3d séj. cheminée, superbe cuis. chbre. 430 000, 805-58-70.

12° arrdt FAIDHERBE CHALIGNY Beeu 2 P., entrée, cuis., w.-c. Beins, REFAIT NEUF, 280 000 F. 526-54-61.

13º arrdt TOLBIAC, recent stand. 5 P. 12 m², balcon, park., sole 1 060 000 F. 535-56-92.

TOLBIAC sejour + 3 chbres nding calme, soleil, balcon xxx, 740 000 F. 51 JEANNE D'ARC, standing 2 pcas, 52 m² + terrasse 12 m., perk. 580.000 F. Téléphone : 588-49-34.

14• arrdt PLAISANCE 160 m2. TERRASSE 100 m².

Téléphone: 354-95-10. 15° arrdt

DUPLEX tout équipé, 30 m² habit., 350.000 F. 783-36-95, samedi matin Mª Commerce-Cambronne. FELIX-FAURE, je vde rez-de-chaussée, studio état neuf, haussée, studio état 110 000 à débattre. 557-70-08.

CHARLES-MICHELS

besu 3 P., 69 m² calme, cave, parking. Imm. récent avec jardin. SENVIM et Cle. 501-78-67. 16° arrdt

DAUPHINE, 60 m² sur jard. GARBL 567-22-88. AV. MOZART, tout confort grand sejour + chambre R.-de-C., bel immeuble GARBI. 587-22-88.

EGLISE D'AUTEUIL, pierre de taille, studio tt. cft. 6º ét. 148.000 F - 545-34-28.

18º arrdt RUE LAMARCH, 2 P. cft, chauf. cent, imm. pierres. 330 000 F. 526-99-04.

78-Yvelines M O N T I G N Y - LE-BRETONMEUX
4 poss 86 m², 2 perk., 100 m. gare St-Quentin-on-Yvelines
SNCF + RER. ligne C).
Px :420.000 F dont C.F.
105.000 F d 7 %. T. 044-10-58.

Hauts-de-Seine

Dans immauble style HOTEL PARTICULIER Beeu 4 P., calme, zoleil, terresse, limite Neutly Levellois, Prix intéressent, Direct potaire, 329-58-65 (après 19 h. 326-13-00).

ACH. IMM. VIDE même avec

Valenton (94). Cause départ, part. vd dans résid. calme des Tourelles, 12 km Paris, prox. R.E.R., S.N.C.F., pev. tr. cft. cheuff. cent. cherb., ss/sol, ger., cova. R.-da-ch. : cuit., sél., w.c. Etage: 3 ch., c. deb., gren... tél., jard. Surf. tot. 195 m², Téléph. : 389-29-62.

VDS PAVILLON MEULIÈRE A DEUIL-LA-BARRE (95) 18' gare du Nord

Très bon état

**PAYILLONS** 

Recherche 1 à 3 pièces Parl préfère Rive gauche avec ou sans travaux. PAIE COMPTANT chez notaire 873-20-67 même le sois Centre d'information FNAIM de Paris lie-de-France LA MAISON DE L'IMMOBILIER 27 bis, avenue de Villiers, 75017 PARIS. T. 277-44-44. appartements

Porage vd APPTS OCCUPES 140 à 222 m² dens imm. 11 ch, hauteur se plafond 3,95 m. BON RAPPORT. 562-49-69. A vendre quart. résid., calme, libre vente, meison de 6 pisces, excell. état. compr. : étage. 3 chambres, salle d'esu, w.-C., granier ; raz-de-ch., entrée, 2 chères, salle de bains, w.-C., cuie., séjour, asion avec cheminés aur jardin pien sud ; sous-sol, sous-tie le maison, avec que propose prohuntierie. Bd ST-GERMAIN, Cardinalou 31-tschmann, Largutst-Lemoine, bei imm. plerre de 1., ssc., tapis secsil., 5- 6t. 2/r. 700,000. Loi 48 Droit de re-prise. Vis. mercredi 14 h 30 18 h 30, 11, bd Saint-Germain.

constructions Tél. : (97) 47-27-01.

Caime, bord Saine, villa séi, 2 ch., culs., bains, jardin 800 m². Prix : 700.000 F. AGENCE DE LA TERRASSE LE VESIMET - (3) 978.05.90.

Un service gratuit inter-professionnel et inter-bancaire pour tout achet d'appts et de pev, neufs. Renseignements aur de nbreux programmes PAP et prêts conventionnés. SOLOGNE
A vendre pour chasse et placements FORESTIERS
PETITS TERRITOIRES
swec ou sans étange et bêtim.
Ecrire HAVAS ORLEANS
N° 200.786. 525-25-25

locations non meublées

offres

NATION. Part. à part. 4 pces, 100 m², bourgeois, 4º ét. sens sec., tél. Prix 4.000 F ch. c. Tél. : 344-24-03. locations non meublées

demandes Paris Collaborateur journal recherche appartement 3-4 pièces, loyer : 3.000 F CC moyenne, Paris. Tél. : 271-95-35 ap. 20 h Tél. : 296-89-32 sf dim. lundi.

(Région parisienne) Pour Stés européen., cherche

rée 3 et 6 ans. 283-57-02. locations meublées

demandes Paris SERVICE AMBASSADE pour cadres mutés Paris rech. du STUDIO au 5 P. LOYERS GARANTIS par St

échanges

Echange tt julil., maison cft. jard. 3 000 m² Haute-Sevoie. 800 m alt., prox. Annemasse-Genève, ctre mais. cft moyen, pr familia 3-4 arf., Bretagne. msz. 500 m plage, práf. pante local. Ecr. Médaile-Schwarz, 134 boul. Aisace-Lorraine. 94170 Le Perreux.

information

ANCIENS-NEUFS DU STUDIO AU 6 PIÈCES SÉLECTION GRATUITE PAR ORDINATEUR Appeler ou écitre : Centre d'information

bureaux

Locations DOMICILIATION,8 PERNANENCE TELEPHONENE CRÉATION DE SOCIÉTES

AGECO. 294-95-28 (STATIONNEMENT AISÉ) DEPT ASSUR. 550-43-87.

DOMECILIATIONS Artisans 80 F - R.C. 150 F Constitution Sté sous 5 jours G.S.M.P., 54. r. Cramée (19\*) Tél.: 607-62-00

CONSTITUTIONS STES, ASPAC, 293-68-50 +

immeubles

gros travaux. Paris-bankeux Tél. 590-86-06 de 7 à 21 h. pavillons

Séjour, Cuisine. Véranda 4 chambres. 2 selles de bains Lingarie Sous-sol. Gerages Double vitrage

983-71-22. - 830 000 F.

JUSQU'A 120 KM DE PARIS SÉLECTION GRATUITE PAR ORDINATEUR Appeler ou écrire

BOUGIVAL

propriétés 🦈

Forcalquier (04), dom, agric. 37 ha, plaine, irrigués, bâts bon état 1 000 m². 2 500 000. Cebinet Serra, 28, rus de Paris-Nice, (93) 85-13-79.

95 HERBLAY
Part. de préférence à part. très beille maison Ile-de-France
1978, 350 m² habitables, plein sud, sur 4.000 m² parc paysagé gd séi, cheminés, s. à manger, hall, 5 beilles chòres.
3 a. de beilra, cab. toli., gde 
cuist, équipés + coin repas, gde 
calle de jeux, cheminés, 2 imgeries, drassing, kitchen... très 
grand granier, possib. cribres, 
gavillon gardien 6 P., garage 
2 voitures. Prix: 2.500.000 F. 
Téléphoner H. B.: 260-66-13. 95 HERBLAY

Parz. vend 6 km Cahors, joše et gde meison style quercynois, 2 nivesux. 1 nivesu 170 m², cais. av. c. repas 40 m², s. à m. 40 m², s. al. 30 m², c. hbre. 20 m², s. de bns. w.-c.. gde entrée. 2 niv. 120 m², 4 ch., tollet. av dche, 2 ha de tsr. att., cave 100 m², gar. 33m². 1.200.000 F. (65) 21-02-38.

LOT-MANOIR XIII

cestauré 10 P. + dépend. Felaise et grottes 6 ha. PRIX INTÉRESSANT, vu urg. A.V.L. - 874-82-22. terrains YONNE: terrain & bâtir, 4.900 m², viabil, 20 km sortie sud Auxerre A 6, bourg de Mailly-le-Château. Feçede 35 m, bordure D 950. PIVERT. Tél.: (6) 435-80-95.

Centre d'information FNAIM de Paris, lle-de-France LA MAISON DE L'IMMOBILIER 27. avenue de Villiers 75017 PARIS. T. 227-44-44.

Immobilier d'entreprise et commercial

bureaux-

| Domiciliations : 8º-2º. SECRÉTARIAT, TÉL., TÉLEX. Loc. bureau, toutes démarches ACTE S.A. 261-80-88 +. VOTRE SIÈGE SOCIAL S.A.R.L. - R.C, - R.M. Constitution de sociétés Démarches et tous service Permanence téléphomique 355-17-50.

> BUREAUX MEUBLÉS SIÈGES SOCIAUX ET DOMICILIATIONS

Practice expert 90.00 و <u>نوسه ب</u>ر غ August 1975 ACT ....

Directeur

de sitoanement

CONTROLL

entre some all markets 200 mg 10 **(\*)** The second secon . . 

Sec. 250 =: e gages and an order A .... Fared on the 4.00 11 ...

# CULTURE CARNET

### Accords entre Paris et Alger sur le cinéma et le livre

(Suite de la première page). L'un de ces accords définit les modalités de coproduction et d'échange cinématographiques. Une annexe précise : « La diffusion des films français an Algérie sera encouragée de façon à assurer leur sortie rapide sur les écrans algériens. Une mois pour déterminer les mesures de nature à entraîner une augmentation significative de ces échanges ». Il pourra être fait appel à la France echnique de projets concernant notamment la rénovation et la ce qui ne serait pas rien, vu le piteux état des salles obscures en Algérie. L'autre accord concerne le livre.

pt de formation. Il y est dit : « Dans le cadre du développement de l'industrie algérienne du livre. la partie notamment à l'élaboration, à la mise en place et à la réalisation d'un accord de formation professionnelle des différents métiers du livre. »

Les Algériens souhaitent que les ouvrages français appelés à une grande diffusion en Algérie ne soient ment d'un droit. M. Jean-Emmanuel Bourgois, président du Syndicat national de l'édition, nous a dit qu'il n'était pas opposé à ce vœu, dont la réalisation depend, en fait, de la capacité de l'Algérie à réaliser ce travail. Rappelons que l'Algérie est devenue en 1980 le premier client de l'édition française, avec un montant atteignant 56 millions de francs (le Monde du 18 ianvier).

La présence de M. Bourgois au côté de M. Lang s'explique notamment par le contentieux né des reéditeurs français. Ce contentieux est en voie de réalement. Les dernières sommes dues devraient étre pavées rapidement, et il ne reste plus qu'à tant à l'avenir ces incidents. Des éditeurs français qui avaient dû suspendre leurs livraisons participeront à la deuxième Foire internationale du livre à Alger, en septembre. M. Lang a remercié son homologue d'avoir réglé le problème des retards de paiement « avec autorité ».

### Naissances

- Catherine BOUDIAK et Philippe LIMBOURG sont heureux d'am

la naissance de

le 22 décembre 1982. 20, rue du Four. 94 Saint-Maur.

Mariages

- La réception prévue après le Véronique COPPER-ROYER

Pierre COCAGNE. le samedi 22 ignvier 1983 est annulée en

raison d'un deuil familial. - François-Régis de MONTETY et Florence BUIS sont heureux de faire part de leur mariage, célébré le ven-dredi 31 décembre 1982, à Bron. I I, rue de la Marue,

### Décès Général GEORGES DEBROSSE

Nous apprenons le décès du général Georges DEBROSSE, dont l'inhumation a eu lieu le mercred 12 janvier à Palis (Aube).

[Né le 22 mars 1909 à Liebvilliers (Doubs) et ancien Biève de l'école d'infanterie de Saint-Maixent, Georges Debrosse est entré, comme lieutenem, dans la gendarmerie en 1935 et il a lait trute se carrière dans cette arme.

En avril 1957, avec le grade de lleutanant-colonel, Georges Debrosse est affecté en légion de gendermers mobile en Algéria. Camme ad-joint au chef de corps de la 10º légion de gen-dermers mobile à Alger, il est chargé, à la tâte de ses mille deux centre gendermes, de rétablir l'order pendant la semaine dite des « barri-colors » comier 1860, au cours de lieuwille cades o en jenvier 1960, au cours de laquelle des coups de fau fuent trés, le 24 jenvier, sur les forces de l'ordre (quatorze tués et cent vingt-cinq blessés).

Nommé commandant de la 10º légion de andarmerie mobile en juillet 1960, il est, à la gendamerie mobile en juillet 1980, il est, à la fin de la même année, protou colonel et, as mo-ment du putach des généraux, en avril 1981, il est arrêté par les insungés, La colonel Debrosse dovair ensuite jouer un rôle important lors de l'arrestation, en septembre 1981, sur l'édro-drome de Mésaon-Blanche, en Algérie, de Meu-rice Gingembre, considéré comme l'un des tré-soriers de l'Organisation armée secrée (O.A.S.).

A plusieurs reprises, le colonel Debrosse a été l'objet d'accusations personnelles et de me-naces de mort de la part de certains activistes da l'O.A.S.

eurs livraisons participeront à la ème Foire internationale du livre er, en septembre. M. Lang a re-é son homologue d'avoir réglé iblème des retards de paiement c autorité ».

JEAN DE LA GUÉRIVIÈRE.

de FO.A.S. En octobre 1961, il est nommé sous-directeur de la gendammerie à Paris et, promu général de brigade en décembre 1963 selon les régles labituelles d'anciennesté et de services, Georges Debrosse est nommé commandant ré-gional de la gendammerie nationale à Lyon. En mars 1968, il est placé en deuxième section (réserve).

# Nous apprenous le décès, survenu le dimanche 16 janvier, du

général André ARFOUILLOUX. grand officier de la Légion d'honneur dont les obsèques seront célébrées jendi 20 janvier, à 14 heures, en l'église Notre-Dame-des-Airs, à Saint-Cloud

(Hauts-de-Seine). (Mé le 10 evril 1904, à Brive-la-Gailler (Corrize) et aveien seint-cyrien, André Artouil-loux a notamment servi en 1943 en Tuneia, puis en Allemagne, où il appartim, en 1949, su commandement en chef des forces françaises. 

affiées en Centra-Europa.

En 1954, il commande en Indochine le 7º régiment de tissilieurs atgériens et, après divers postes d'état-major, il est à la têta, avec le grade de général de brigade, du groupe de subdivisions de Rennes en octobre 1958. Adjoint au général commandent la région tentoriale et le corps d'armée d'Alger en juillet 1959, il est promu général de division le 22 mars 1961.

Lors de la mutinarie des généreux à Alger, en vril 1961, le général Arfoulique, commandant Lora de la mutinarie des généraux à Algor, en serii 1961, le général Artouillotte, commandent le zone sud-algéroise, c'ast-à-dire le départe-ment de Médée, mêtre ten jeu prudent et com-plese loraque le gouvernement. Paris, le dés-gne, en rampiscoment du général Vézinet, commandant le corps d'armée d'Alger et arritée par les putschietes, comme « commandant de toute le partie de l'Algérois qui ne reconnaît pas l'autorité usurpée du général Challe ». En juin 1961, le général Arfoulloux est normei adjoint au général commandant le VIII région militaire à Déon (Côte-d'Or).]

- M= César Chamay, née Nadine esouches, son épouse, William Chamay,

Anthony Chamay, ses fils, M. et M= Alfred Davis,

M. et M= Leslie Lewis, ses sœurs et beaux-frères, ont l'immense douleur de faire part du décès de M. César CHAMAY,

urvenu le 13 janvier 1983. Les obsèques ont en lieu dans la plus stricte intimité. Cet avis tient lieu de faire-part. 29, rue Saint-Louis-en-l'Isle,

75004 Paris. - Françoise Copper-Royer, Jacques et Marie-Rose Copper-

Royer, Viviane et Claude Fromy, Véranique, Eric, Virginie et Anno-

ses petits-enfants. Sa famille.

ont la tristesse de faire part du décès de

survenu le 18 ianvier 1983, en son domi-

Jacques COPPER-ROYER,

cile, dans sa quatre-vingtième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 21 janvier 1983, à 10 h 30, en l'église Saint-Honoré d'Eylan, 66 bls. avenue Raymond-Poincaré, Paris-16. L'inhumation sura lieu au cimetière de Montrouge (Hauts-de-Seine), dans le sérations de femille. la sépulture de famille.

Ni flours ni couronnes.

Le présent avis tient lien de fairepart.

- Vannes - Larmor-Baden. Le docteur Yves DUHAMEL.

ancien interne des hôpitaux de Nantes, chef du service Laënnec de l'hôpital de Vannes, maire adjoint, chargé des affaires culturelles de la ville de Vannes, s'est éteint le 16 janvier 1983, dans sa

La cérémonie funèbre a en lieu dans

ia plus stricte intimité. Une messe sera dite à son intention samedi 22 janvier, à 11 heures, er l'égise de Larmor-Baden.

L'offrande au cours de la messe rem

Cet avis tient lieu de faire-part.

- M= Charles Giloux-Cabelduc M. et Me Robert Jampy, leurs enfants et petits-enfants.

M. et M. Pierre Giloux et leurs

ont la douleur de faire part du décès de leur époux, père, grand-père et arrière-Charles GILOUX,

instituteur honoraire

croix de guerre 1914-1918, officier du Mérite agricole survenu le 14 janvier 1983, dans sa Les obséques ont en lieu dans l'intiité, le lundi 17 janvier 1983, en l'église

d'Etrepagny. 39, rue Saint-Maur, 27150, Etrepagny.

- M= Joseph Israel. M= Georges Israel, Mª Vivian Israel, M. Jacques Israel, M. et M= Robert Beriro et leurs

M= Ledicia Bayon et ses enfants M. et M. Jacques Ettedgui et leurs

M= Liliane Israel et son fils, ont l'immense douleur de faire part du décès accidentel de

M. Georges ISRAEL, leur fils, époux, père, frère, beau-frère, oncle, survenu à Marrakech le 30 dé-cembre 1982.

- Geia, son éposse, Charles et Genevière, Sophie, Louis, Clara, Charlotte, Benjamin, ses cufants et petits-enfants, Esther et Charles Bluwol. Lili et Georges Le Bris, amsi que

Charles et Suzanne Grinbaum. Rosette et Georges Piazza, Kalmen et Sarah Green (Sidney). Ainsi que les membres de sa famille, ont l'extrême douleur d'avoir perdu à Paris leur cher et estimé

> Max MELMAN, ébéniste, engagé volontaire 1939.

Les obsèques ont en lien dans l'inti-mité, le mercrodi 19 janvier 1983, su cimetière de Bagneux. Ils rappellent la mort récente, à Var-sovie, de son frère Shymon, ancien vice-

Cet avis rient lieu de faire-part. 67, avenue de Gravelle, 94220 Charenton-le-Pont. 38, Rachel Imenon, Jérusalem.

Max Melman avait de, en 1929, fuir la Pologne à cause de ses activités po la Proogne a cause de les activites ponti-ques révolutionnaires. Il participa ensuite à la construction de la jeune République socialiste juive du Birobid-jan, dans l'extrême-orient soviétique. Au vu des formes du pouvoir stalinien, il obtint et organisa le départ des familles dont il avait favorisé la venue, avant de quitter lui-même l'U.R.S.S. on 1934. Il

r Séminaire =

**CHOIX** 

D'UN MICRO-

**ORDINATEUR** 

2 JOURS

Le choix d'un matériel

Le choix d'un logiciel

La démarche à suivre

Renseignements et inscriptions :

F.D.S. 10, rue Henri

Pape - 75013 Paris

Edonard DHORME, de l'Institut, unira dans une pieuse pensée sa famille et ses anns au cours des messes celéresta un ardent militant antifaccine. Installé en 1974, à Jérusalem, où il était membre du comité de Mapam, il avait été récemment affecté par la mort de orses ce jour à son intention. son ami Léopold Trepper, chef de l'Orchestre rouge, avec lequel il prépa-rait un ouvrage.

Communications diverses

- M. et M= Claude Harel, M. et M= Jean-Pierre Harel,

Véronique, Valérie, Guillaume Harel, ses petins enfants, Et toute sa famille,

ont la douleur de faire part du décès, survenu le 7 auvier, de M= Simone PETIT.

Les obsèques ont en lieu dans la plus stricte intimité à Caudebec-lès-Elbeut.

Ambassade de France I Washington. Saint-Pierro les-Elbert.

- Le président et le conseil d'admi-

nistration de la Société mutualiste du personnel de la Banque nationale de Paris ont la tristesse de faire part du

M. Claude PORTUGAL

vice-président, survent le 15 janvier 1983, dans sa

soxame denzient amée. Le service religieux, célébré en l'église Suint-Racques-Saint-Christophe de La Villette, le jeudi 20 janvier, à 15 h 4S, 6, place de Bitche, 75019 Paris, sera suivi de l'inhamation au cimetière

de Pantin-Parisien, dans le cavean de

Ce 19 janvier, dix-septième anni-versaire de son rappel à Dieu, le souve-

Messes anniversaires

ses enfants. ..

- La prochaine rémion de la Société française de philosophie (12, rue Col-bert, Paris-2 ; 161, 297-50-68) aura licu le samedi 22 janvier 1983, à 16 h 30, à la Sorbonne, amphithéatre Michelet (entrée par le 1º 46 de la rue Saint-Jacques). Cette séance aura pour thème: «Les Abdéritains et le nonêtre. » Vemillez adresser vos observa-tions à M. le professeur Jean-Paul Dumont, résidence Giverny B-14, boulerard de Donai, 59100 Ronbaix.

### Offices

Youvelle

etine Til

. . . . .

A 35 4 1

٠.

s Franc

A 1 1

- L'Alliance catholione savoisienne organise la messe de saint François de Sales, qui sera célébrée le dimanche 23 janvier, à 9 h 45, par Mgr Barbier. évêque auxiliaire d'Annecy, en l'église Saint-Merri, 78, rue Saint-Martin à Saint-merri, 7a, rue Saint-Marini a Paris-4, avec, pour les chants, le gra-cieux concours de la société l'Allobroge. Tous les Savoyards et arms de saint François de Sales sont cordialement invités.

REPRODUCTION INTERDITE

BESTANNES COLLEGE CO

### Artisans

ENTREPRISE, sér. réf. effectue rapid. trav. peint., revêtem, soi et mur électr., plomb.. décor. Devis grat. seuf sinistres. Tél. 388-47-84 & 893-30-02.

### TRAVAUX TOUT CORPS D'ÉTAT Téléphone : 202-78-40.

Animoux

URGENT chers edutes castrés et adorables chatons orphelins cherchent foyers douillets et beaucoup de careases. Téléphoner au 531-61-98. 628-79-20 le soir à partir de 19 H.

Ameublement

### **COURT-CIRCUIT** SUR CANAPÉS

CAP, spécialiste réputé de ca-napés haut de gamme, vous fait profiter du circuit court et bénéficier de sea prix sur sa vaste collection. EIN TISSU: 100 qualités et

EN TISSU: 100 qualités et coloris différents.

EN CUIR: 3 qualités et 44 coloris différents.
Toutes les possibilités existent: 3 pieces ou 2 pisces, fauteuil, déhoussables, réversibles, sommiers à lattes. Actuellement, en promotion, canapés 3 pisces. Cuir vesu pleine fleur, assiss resports 6.700 F au lieu de 8.500 F. En buffle véritable 7.600 F au lieu de 9.500 F.

Alors mettez le cap sur CAP : vous varrez, c'est direct, CAP - 37, rue de Citasux, 75012 Paris. Tél. 307-24-01.

Bijoux

BIJOUX ANCIENS BAGUES ROMANTIQUES se choisissent thez GILLET 19, r. d'Arcole, 4º. 354-00-83 ACHAT BLIOUX OR-ARGENT. Métro : Cré ou Hôtel-de-Ville,

PAUL TERRIER

Achète comptant bijoux or, argentarie, déchets or. 35, rue du Collade. 75008. Ma Saint-Philippe du-Roule, du lundi au vendradi.

REKMAX ACHÈTE OR 60 A 120 F/6 Brillants, pierres fines 97, av, Clichy, Paris 17\*.

Chant

CHANT Cours par prof. Opére Jury ou conservatoire de Paris Tél. 627-71-95.

Cours

Cours de philosophie par correspondance — Cours Descartes, 225D Route de Mende, 34100 Montpellier. Tél. Directrice (67) 63-36-03. Diplomée London University

donne cours particuliars
d'anglais tous niveaux
litt., conversation, grammaire
Lucie Morgan. 274-53-58
533-89-92. PROF. EXP. donne cours MATH. PHYS., secondaire, sup. M. SIMON - 568-11-71.

Enseignement

L'ANGLAIS EN ANGLETERRE 25 % DE RÉDUCTION

25 % de réduction si vous restez 90 jours ou plus pour des leçons intensves dans notre hôtel (comprensint 100 chambres) au bord de la mer ou avec une famille. Extrez pour notre brochure et feuille d'inscription à : Jean Beech.

PAS DE LIMITE D'AGE — PAS DE SÉJOUR MINIMUM (Cours de 2 semaines ou périodes plus longues) — Londres 100 km 8 Calais 40 minures.

LA CALIFORNIE PEUT-ETRE... L'AMERICAN CENTER SUREMENT

261, bd Raspall, 75014 Paris 633-67-28 Méthode orale, conversation PARTIR DE FÉVRIER ET EN AVANT-PREMIÈRE anglais SECOURS

2 sessiona intentives de 15 jours chacuns INSCRIPTION A PARTIR DU 15 JANVIER PENDANT L'ANNÉE

as. Usual Sessions trimestrielles Hiver : janvier, mars Printemps : avril, jun. CONVERSATION

centrée sur monde des affaires avec Américaine parfaitemen bilingue, grande expérience in ternationale et TRADUCTION ide et précise de docum juridiques et commerciaux. Téléphone : 556-11-01.

Occasions diverses sur res. Pans ou mationel DICOMAVE, 16 (93) 31-70-20.

PROMOTION KITCHENETT (évier + cuisson + metille + frigo + robinstraria) en 1 m, 2.500 F Paris. SANITOR, 21, rue de l'Abbé-Grégoire, Paris-8°. Ouvert le sumedi, 222-44-44.

Mode

Cuisine

Nº 1 DU COSTUME HAUT DE GAMME direct usines à prix réduits. 8, avenue de Villers — 17\*

Our winez nous contactor à Expolangues, stand n° 57, REGENCY SCHOOL OF ENGLISH Ramagate-on-Sea, Kent, England, Tét. 843-51212 Téte: 98454 our à : Mant Bouillon, à cue de la Parsévénance, Eaubonne 95 Tét : (3) 959-26-33 (soir)

Instruments de musique Ecrire sous le m A vendre guitere déctrique GISSON S.G. CUSTON 1983 6.000 F. 322-02-04 matin. Ecr. s/m 6.440 le Monde Pub. service ANNONCES CLASSES, 5, rue des tailers, 75009 Paris.

A VENDRE PIANOS GRANDES MARQUES refers et gerantis par artis fectaux POUR RESTAURATION PIANOS TORRENTE Téléphone : 840-89-52.

**ACHAT VIOLONS** VIOLONCELLES, VEELLES
GUITARES ANCIENNES
PIANOS DÉCORÉS
Autorn. et boîtes à musique
(même en muveis état) WAGRAM MUSIQUE 62. AV. DE WAGRAM 17 -622-09-93 .

Livres

Vend couvre poétique ARAGON 15 vol., édit. Princeps, num. 183/389, pleine peau. Prix : 9 000 F, Arr. poet. (23) 38-68-27.

Moquettes

MOQUETTE **PURE LAINE - 50 %** 

842-42-62

Photo nds anc. projecteur 35 r cinémascope avec ampli. Tél. à partir de 20 h 30 au 357-89-85. Vends pour Marnya RB 6 × 7 objectifs 360 × 37 mm

viseur à prisme, cellule. Tél. 271-95-35, après 20 h.

PROMOTION SUR HALOGÈNE durant la période du Salon du luminaire

Sanitaires

PROMOTIONS

OCCASIONS SANS RISQUES

automobiles



bizot

35, av. M. BIZOT 75012 PARIS

Tél.: (1) 340.80.47

QUALITÉ PRIX Lancia gamma 82 GS X2 modèle 1976 96,200 km. Excellent état. Sphères, freins, batterie neuve sur facture. Prix : 8,200 F avec radio. Téléphone : 901-08-05. LANCIA GAMMA 81 89.900 km - 48.000 F YOLYO 244 &L D6 81 divers

72.000 km ~ 58.500 f 604 D TURBO SRD 81 112.000 km - 68.000 F 747-50-05 16, B. D'OBLEANS - NEUILLY

Concessionnaire (77) vend TRACTEURS KLIBOTA L 185 à 34.000 F. T.T.C. stock limité Tél.: (6) 423-85-84.

les annonces classées

Le Monde

sont reçues par téléphone du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures

au 296-15-01

Décoration

**ART LIGHTS** 12. rue de Tijshtt, 75008 Paris (ÉTOILE)

CABREL douche compière EN COULEUR. 2.300 F. SANI BROYEUR SFA complet 2.400 F. SANITOR 21, rue de l'Abbé-Grégoire. Paris 6- Ouvert le semedi. 222-44-44.

Sécurité

**BLINDEZ YOS VITRES** Protection invisible posée sur vos vitrages actuels, vous pro-tège des cambriolages, du fau et des U.V.

Très efficace et peu onéreux POLYPROTEC, 8, piace de la Madeleina, 75008 Paris. Tél, 261-58-59 + (h.b.).

LABORATOIRES CAPILLAIRES

Trotting

Yous aimez les cheveux et les courses (Trotteurs). Yous avez les moyens d'acqueir un petit effectif de quelité, soutenu éventuellement. Par une ou deux poulinières. En ma qualité

je vous donne la possibilité, par mes conneissances. d'obtenir ure écurie destinée à possuler les premiers rôles. Que vous résidiaz en France ou à l'Euranger et que vos obligations vous emplehent de profitor, pleasement de voure effectif, vous pourraz, par l'intermédiaire de la VIDEO, jouir de l'entrainement et des courses de voe obleveux. ETUDERIAI TOUTES
PROPOSITIONS SERIEUSES
Ect. s/m 7,589 la Mende P.b., service ANNONCES CLASSES, par personne et seion-rédience des un seudo-de 4 personnes, 7,600 per 101.

LU.T. CACHAN FORMATION PERMANENTE

Soins de beauté

recherchent journes fernmes journes filles ayant des chaveurs gres (nameté ou coloctés), pour antretien régulier et granuit de la chavelure. Appeler 759-85-25, entre 10 et 12 h et 15 et 16 h. h. 30.

d'Entraîneur-Driver

Stages

Département de génie électrique E.
 Stage d'initiation à le programmet, en BASIC: 24/28 janvier 1883.
 Stages en électronique et informatique in-clustrielle, en mai et juin 1983.

Téléphoner à Monique POUPARD, au 664-10-32 P. 201.

COMITÉ D'ENTREPRISE COMPLE DENTREPRISE
LOUE STUDIO 4 PERSONNER
à SUPERDEVOLUY.
Pér. du 23 au 30 janvier 1983.
Pour 750 F. Contacter ;
Mª ARFI au 574-98-70.

studio 2/4 peronnes tout équipé, linge inclus. Au pied Alguite du Mid. Lossion/semeire : 2,250 F. RÉSIDENCE OFFON. 35, rue de Surène, 75508 PARIS. Téléphone : (1) 286-33-26. AVORIAZ prop. loue 2 Poes (5 personnes) dans résidence hôtelière du 28-2 au 5-3. 4.000 F y compnit 5 fort, sid. M. LOSRY: 334-20-18.

SARIT-VERAN (Figures-Aipes), à louer appire 4/8 Personnes tout portors, libres janvier, tévrier 12 au 26 mars, svril et vicennes. Prix : 2.500 F/semaine. Téléphone : (1] 681-40-86. BRIANÇON loue F 2, 5 pers. fevrier, Pâques, semaine slo sur 4 stat. (84) 41-05-52.

TÁL (56) 39-44-64

CHAMONIX

**VACANCES FÉVRIER** 

ARC 1 800 on à louer studio 5 pars. du 20 ar 26-2 et du 26-3 au 2-4, Tél. (23) 62-44-10. SKI VARS 4 et 7 pers.. eft., près piece 5/12 février, mars. avril Tél. (7) 823-85-86

Vacances - Tourisme - Loisirs

Vacances à la neige **Encore quelques places** disponibles en février au village de vacances.

Oxygène à Piau Engaly (Hautes-Pyrénéss)

Oxygène

PROMOVAC, 710, ev. de la Jalière Quart, du Lac. 33075 BORDEAUX CEDEX. ECHANGE: Vacanous Pâques (27 mars au 15 avril 1983), appartement 5 pièces, FORTDE-FRANCE (Martinique), contre appartement 6/8 personnes à la montagne (10 jours), Alpes ou Suisse. For s/rr 6.444 le Monde Pub., souvice ANNUNCES CLASSES, 5, rue des Italiens, 75009 Paris.

Collaboraseur. Journal ch. à four COTE D'AZUR — 17/6 — 18/7 VILLA pour 2 adultes et 2 jeunes filles. TR. Calmes soignée — CFT.

Ecr. s/n 8439 le Monde Pub., sen/ce. ANNONCES CLASSES, 5, rue des Italians, 75009 Paris.

LES VACANCES

D'OUTRE MER Eliminez les trais de logement Servez-vous de notre servic d'échange de domicile. Pou renseignements, derivez 8 : INTERCHANGE HOLIDAYS, 22 Parc-y-Bryn, Creigiau, Cardill, Boyaume Uni.

Danemark 1983 A Idust au bord de mer : villas tout confort svec isrdin pour vocamos fendisales. Ecr. Karen Detter Vestergaard ou zéléphoner 00482345140 (y oompr. spir/fin de sem.).

CHERCHE PARTICIPANTS (TES)

mon 4 X 4, départ en 02/83, 16. H. B. 27-13-24, poss 305. VACANCES EN NORMANDIE

Location de pavillors typs 4 ou 6 personnes -AU GARDEN CLUB DE BRANVELE (14430) Tel. (16-31) 79-10-94
FORFAIT TOUT COMPRIS
DU 4-2-83 au 26-9-83 a personnes, 1.450 F. a personnes, 1.450 F. 1 week and, 4 pers., 500 F.

### **Nouvelles couvertures**

La mode est aux couvertures bordées de franges aux deux extrémités. En mohair, « Daphnée », de Béller Lainé, est somptueuse en gris argent. En pure laine, deux couvertures de tons qui ont un aspect fantaisse : à pé-tirs alvéoles pour « Alès » de Toison d'Or et genre crochet pour « Cendrillon » de Girtaine. C'est en effet de fines côtes en diagonale que donne le tissage de « Luxor » da Manta, en bleu ardoisé, beige ou marron.

Renouvelant le style des jecquards à motifs fleuris, l'écossa est en vedette dans le domaine des couvertures. Ghislaine Léger l'a interprété de deux façons pour Tolson d'Or : classique et bicolore en pure laine et, en acrytique Courtelle, à carresux dis-posés en trompe-l'osil comme un

Nouvelle et bonne idée pour un confort douillet ; le plaid dans lequel on se blottif ou à poser sur un canapé. il est écossais et frangé et s'assortit parfois à une converture, comme le modèle ∢ York > de Bélier Lainé, à quadrillage beige ou marron sur fond blanc. D'aspect très différent, le duo plaid-couverture « Scotch » de Girlaine, style Primrose Bordier, est è grands carreaux très estompés dans un camaïeu de rose, bleu ou gris.

Pour les frileuses, Manta a imaginé un grand plaid de 150 x 180 cm. En acrylique, à motifs jacquards blanc, roux et brun, il se transforme en vêtement d'intérieur par une longue fermeture à glissière devant et par un jeu de boutons-pression

A mi-chemin entre la couverture et le couvre-lit, le couverture matelassée apporte à la fois chaleur et décor. Certains l'utilisent hiver - à une couverture tradiponnalie.

Légère comme un édredon, la couverture matelessée recouvre entièrement le lit jusqu'au soi. Son gamissage en fibre synthétique est recouvert d'un tissu agrémenté de piqures. Cet hiver, la nouveauté réside dans des jeux de piquage qui deviennent l'élément primordiel du décor. La géométrie est en vedette chez Lestra-Design, dont le modèle « Barbara » est entièrement piqué de carrés concentriques. Dans la même collection. Orient-Express > a un piquage transversal formant quatre grands dessins de chevrons.

Les couvertures matelassées de Laplaud sont de style contemporain très dépouillé. Sur « Electre », les piqures se coupent à angle droit pour donner un effet d'escalier, tandis que « Sandre » est une couverture de cheval gris clair à strict piquage vertical, gansée d'un gros grain.

Le modèle « Isba » de Michel Visud est omé de motifs géométriques (carrés, hexagones et grands losanges) piques sur du chintz bouton d'or. Dans sa col-lection « Jardin blanc », José Houel a entièrement revêtu d'un piquage formant de gros coquillages une couverture matelassée en chintz écru.

JANY AUJAME.

\* Convertures et plaids sont vendus dans les grands magasins et les boutiques de linge de maison.

### **CIRCULATION** -

### LE MINISTRE DES TRANSPORTS AUX AUTOMOBILISTES: Ne jouez pas avec le feu

Vingt-quatre mille accidents corcausés en 1982 par le non-respect des feux rouges, deux fois plus qu'en 1977. Un accident sur dix a lien dans ces circonstances, tandis que les services de police, de gendarme-rie et de C.R.S. ont dressé l'an dernier deux cent mille procès-verbaux de contravention pour feux

e grillés ». Certains chiffres out de quoi inquiéter : un sondage de l'Organisme national de sécurité routière (ON-SER) réalisé en 1981 apprès de mille trente-deux automobilistes indiquait que 23 % d'entre eux « brillent > toujours les feux oranges, et 6 % toujours les feux ronges. Et trop souvent avec bonne conscience : les contrevenants, qui ne reconnaissent pas un brin de distraction, considèhers hu ils out fast preuve d'esprit civique en dégageant le carrefour ou en - remédiant - à une mauvaise coordination des feux.

# JOURNAL OFFICIEL

Sont publies an Journal officiel du mercredi 19 janvier : DES ARRÊTÉS

• Fixant le prix d'achat des betteraves de distillerie, des alcools de betterave, mélasse et divers du contingent et hors contingent pour la campagne 1981-1982:

 Fixant les limites des tranches du tarif de la retenue à la source applicable and salaires, pensions et rentes viagères versés en 1983 à des personnes domiciliées hors de

UNE CIRCULAIRE Relative aux plafonds de ressources applicables en matière d'habitations à loyer modéré et de prêts spéciaux du Crédit foncier de France.

M. Charles Fiterman, ministre porels de la circulation ont été des transports, a décidé de lutter contre cet état d'esprit et d'arrêter l'hécatombe. Il a chargé M. Pierre Mayet, directeur des routes et de la sécurité routière, d'organiser une campagne de sensibilisation sur le thème • Ne jouons pas avec les feux », qui a commencé le 17 janvier. Jusqu'au 17 février, des spots seront diffusés sur les trois chaînes de télévision, sept cents affiches apposées sur les panneaux routiers, des affichettes disposées dans les lieux publics et des dépliants distribués dans les mairies et les administrations. M. Mayet, qui présentait cette campagne, a annoncé qu'après ce mois d'explications et de sensibilisation, on allait passer à la répression.

# MODE

ALEXANDRE SAVIN, le démarqueur du cachemire, organise, au profit de la Croix-Rouge de Paris, una vente de sa nouvelle collection, les 21 et 22 janvier, avec une réduction de 20 % sur les prix de 1982, dont le produit servira à acheter trois nouvelles ambulances. En tout, deux mille cinq cents chandails, vestes et gilets seront mis en vente, à partir de 480 F, le modèle sans manches, dans le grand hall de l'immeuble Paugeot, 75, avenue de la Grande-Armée, de 10 heures à 19 h 30.

MODÉLISTE SOI-MÊME. - L'école de modélistes - stylistes- maquettistes Esmod organise, chaque mardi, des cours de coupe et de couture afin de réaliser soi-même des vétements selon son goût et sa personnalité.

\* Esmod, 16, boulevard Mont-martre, 75 009 Paris. Tél. : 246-98-48.

Dans son numéro du 23 janvier

Les Français vus d'Amérique

Des Américains disent

ce que l'on pense chez eux

de la France et des Français.

Sans complaisance pour nous

ni pour eux.

Une enquête de Pierre Dommergues

# ¬| MÉTÉOROLOGIE -





et le jendî 20 janvier à minuit.

L'anticyclone atlantique se déplacant en direction de la France la protégera du courant perturbé, dont une onde ne pourra ainsi affecter que faiblement les régions septeutrionales jeudi après-midi. Jeudi, le refroidissement amorcé mer-credi se poursuivra. Ainsi, à l'exception des régions littorales, on observera par-tout, le matin, des gelées de — 2 degrés à — 5 degrés et atteignant — 6 degrés à — 8 degrés sur le Massif Central et la vallée de la Saône.

Des brouillards givrants se formeront localement de l'Aquitaine à la Bretagne, sur le Centre, le Massif central et le Centre-Est. Ils se dissiperont alors lentement et seront parfois persistants. Le matin se produiront encore quelques averses de neige jusqu'en plaine, des Ardennes aux Vosges et au nord des Alpes. Ailleurs, le ciel sera peu nua-

Dans l'après-midi, il se couvrira du nord de la Seine aux Vosges, et quelques chutes de neige se produiront alors des Flandres aux Ardennes. On pourra observer aussi quelques flocons sur la Normandie et le Bassin

Près de la Méditerranée, le vent de nord-est sera fort. Les températures maximales, de l'ordre de 8 degrés sur les

régions littorales, resteront négatives dans l'Est et seront comprises entre 0 et 4 degrés ailleurs. La pression atmosphérique réduite au miveau de la mer était à Paris, le 19 janvier à 7 heures, de 1 026,7 millibars, soit 770,1 millimètres de mercure.

Températures (le premier chissre indique le maximum enregistré au cours

PARIS EN VISITES

**JEUDI 20 JANVIER** 

Honoré, Mª Garnier Ahlberg.

· Les Capucins et les Billettes »,

15 heures, angle rues du Perche et

Charlot, M= Pennec (Caisse natio-

« Les primitifs italiens », 14 h 30,

Louvre porte Denon (Approche de

Les impressionnistes », 14 h 30,

- Atelier du peintre Gustave Mo-

reau », 15 heures, 14, rue de La Ro-

chefoucauld (Arts et curiosités de

15 houres, Grand Palais, M™ Ra-

gueneau (Connaisance d'ici et d'ail-

« Musée de Cluny et thermes de

« Hôtel de Camondo », 15 heures,

63, rue de Monceau, M™ Hauller.

"Musée Victor-Hugo". 15 heures, 6, place des Vosges,

Lutèce », 14 h 30, 6, place Paul-

Painlevé, M≖ Ferrand.

« Exposition Fantin-Latour »,

Musée du Jen de Paume (Arcus).

nale des monuments historiques).

M∝ Allaz.

l'art).

Paris).

M. Jaslet

et insolite).

de la journée du 18 janvier : le second le minimum de la nuit du 18 au 19 janvier) : Ajaccio, 15 et 7 degrés : Biarritz, 11 et 7 : Bordeaux, 6 et 6 ; Bourges, 6 et 3 ; Brest, 9 et 5 ; Caen, 9 et 4 ; Cherbourg, 9 et 8 ; Clermont-Ferrand, 2 et 1 ; Dijon, 4 et 1 ; Grenoble, 8 et 0 ; Lille, 9 et 1 ; Lyon, 6 et 1 ; Marseille-Marignane, 14 et 2 ; Nancy, 6 et 1 ; Ngntes, 10 et 4 ; Nice-Côte d'Azur, 15 et 5 ; Paris-Le Bourget, 9 et 1 ; Pau, 11 et 5; Paris-Le Bourget, 9 et 1; Pau, 11 et 5; Perpignan, 19 et 8; Rennes, 9 et 2; Strasbourg, 8 et 1; Tours, 7 et 1; Toulouse, 9 et 4; Pointe-à-Pitre, 29

Températures relevées à l'étranger Alger, 24 et 5 degré; Amsterdam, 6 et 1; Athènes. 18 et 7; Berlin, 8 et 0; Le Caire, 15 et 10 ; îles Canaries, 20 et 15; Copenhague, 5 et 0; Dakar, 27 et 17; Djerba, 18 et 9; Genève, 13 et 1; Jérusalem, 5 et 1; Lisbonne, 13 et 7; Londres, 7 et 1; Luxembourg, 4 et 0; Madrid, 14 et 0; Moscou, - 1 et - 3; Nairobi, 28 et 14; New-York, - 5 et - 14; Palma-de-Majorque, 16 et 6; Rome, 15 et 10; Stockholm, 3 et - 6; Tozeur, 17 ez 7 ; Tunis, 18 et 7.

> avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

### Le Monde · Hôtel de Mailly-Nesle »,

«De l'église Saint-Paul à la Bas-tille », 14 h 30, façade de l'église, 15 heures, 29, quai Voltaire (Paris et son histoire). « Hôtels de l'île Saint-Louis », « L'église Saint-Roch et son quar-14 h 30, métro Pont-Marie (Résurtier », 15 heures, 296, rue Saintrection du passé).

« L'art irlandais », 15 h 45, Grand Palais (Visages de Paris). · Jardins, abbaye, caves de Saint-Germain-des-Prés », 14 h 30, 2, rue Mabillon (Le Vieux Paris).

### CONFÉRENCES -

14 h 30, 62, rue Madame : Techniques de la chalcographie • (Arcus).

18 h 30, 82, rue Taitbout, M. P. Gentelle : « Chine et développement : perspectives économiques . (Le monde et son histoire). 15 heures, 46, rue Barrault, amphithéâtre Estaunié, M. D. Delville : L'éveil corporel » (Université populaire de Paris).

18 h 30, Centre Georges-Pompidou, salle d'actualité, M. G. Gilbert: . Des jeunes y entrent, des fauves en sortent ».

20 h 45 : salle Chaillot-Galliera, 28, avenue George-V, M. P. Brouwers: « Canada » (Projections).

21 heures, 30, boulevard de Port-« Passages couverts autour de la Royal, MM. L Simon, H. Baruk: rue Saint-Denis », 14 h 30, métro • La sexologie hébraïque » (centre Etienne-Marcel (Paris pittoresque

5, rue des Italiens 75427 PARIS CEDEX 89 C.C.P. Paris 4207-23 ABONNEMENTS 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

FRANCE 324 F 519 F 715 F 910 F TOUS PAYS ÉTRANGERS PAR VOIE NORMALF 584 F 1 039 F 1 495 F 1 950 F

**ETRANGER** (par messageries) L - BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS 364 F 600 F 835 F 1 070 F IL - SUISSE, TUNISIE 436 F 744 F 1 052 F 1 360 F

Par voie aérienne Tarif sur dennade. Les abonnés qui patent par chèque postal (trois volets) vondront bien joindre ce chèque à leur demande.

Changements d'adresse définitifs ou provisoires (deux semaines ou plus); nos abounés sont invités à formuler leur demande une semaine au moins avant leur départ.

Joindre la dernière bande d'envoi à Veuillez avoir l'obligeance de rédiger tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

### MOTS CROISÉS-

PROBLÈME Nº 3367

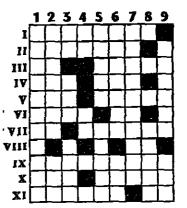

HORIZONTALEMENT

I. Une robe pour celle qui veut être épousée. - II. Ceux qui aiment bien se mettre à l'ouvrage. - III. Un point sur la carte. Prendre un teint de fleur. - IV. Esprit. Enzyme. -V. Ornement d'architecture. Au bord d'un astre. - VI. Prouve qu'il y a eu un acquittement. Coule en Si-bérie. - VII. Avant. J.-C. On y trouve une enceinte gallo-romaine.
- VIII. La moitié de rien. - IX. Un cri dans la nuit. - X. A deux côtés. Forme des perles. - XI. D'ua auxi-liaire. Préposition.

### VERTICALEMENT

1. Sont vraiment de beaux patelins. - 2. Qui n'ont donc pas de charges. Déchissrée. - 3. Trans-forme un savant en pédant. Dans la devise d'une capitale. Repousser du pied. - 4. Deuxième d'une série. On leur doit le respect.~ 5. Qui no concerne donc pas ce qui est cité. Matière pour boucher. - 6. A usé beaucoup de lits. Parfois exige pour une passe. - 7. Entre lesquelles on pourrait donc trouver des ressemblances. - 8. Qui n'a donné aucun mal. - 9. Qui ont fait l'objet d'un choix. Possessif.

### Solution du problème nº 3366 Horizontalement

I. Décollage. - II. Épineux. -III. Bar. Bière. - IV. Ovate. AT. -V. Régulière. - VI. Et. F.C.E.M. -VII. Eh! Us. Ote. - VIII. Mie. Lunen. - IX. E.V. Miro. - X. Nef. Puma. - XI. Trac. Sens.

### Verticalement

1. Débordement. - 2. Épave. Hiver. - 3. Cirage. Fa. - 4. On. Tutu, - 5. Lebel. Slip. - 6. Lui. If. Urus. - 7. Axe. Econome. - 8. Rareté. An. - 9. Étêtement

GUY BROUTY.

# Halte au Vol

serrure à 5 points IZIS - LAPERCHE

ou PICARD **GARANTI 5 ANS** 

1 blindage acier 15/10°

4 goujons d'acier anti-dégondage

renforcement du bâti bois par 👡

1 cornière en acier 3 cornières anti-pince

à l'extérieur sur le pourtour de la porte !

1 barre de seuil OFFRE EXCEPTIONNELLE

(limitée) (au lieu de 3:350 F)

3.000 F nc S.UUU F TTC
Pose et depl. compris

PARIS BANLIEUE .-PARIS PROTECTION

55, av. de la Motte Picquet 75015 PARIS 566.65.20

Edité par la S.A.R.L. & Monde Gerant Anciens directeurs: Hubert Beuve-Mery (1944-1959)

Jacques Fauvet (1969-1982)



Reproduction interdite de tous articles,

Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437. (SSN: 0395 - 2037.

# COMMENT VA LA PRESSE?

POUR LE SAVOIR



Chaque mais, l'information sur la presse, la radio, la télévision.

Dazs le numéro de janvier :

• Serge JULY, l'un des pères de Libération : le journal fait une crise de croissance...

Jean-Marc LECH, co-gérant de l'Institut de Sondages IPSOS : tout ce que vous avez souhaité savoir sur les sondages sans jamais oser le demander...

RTL, Europe 1, RMC, France Inter : bilan 1982, faire blac face aux radios libres...

L'Union de Reims : quand l'Union ne fait plus la force...

BON DE COMMANDE

Code postal \_\_\_\_\_ Ville

☐ Commande le Nº de Janvier, ci-joint 20 F (timbres ou chéque).

S'obonne pour 6 n° ou toni d'accueil de 90 F seulement (cheque bancaire ou postal 3 volets).

S'abonne pour 9 nº (un on) ou tant d'accueil de 130 F seviement (cheque bançaire ou postal 3 valets).

Bulletin à retourner à : PRESSE ACTUALITÉ. 5, rue Boyard 71 3 75393 Paris Cedex 08.

PAR ABONNEMENT.

Market & County 考察 資味的 でいた こうりだい The state of the state of the

ethern in compe

er Two A. Principality 

rights to the term

A Marian

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

personal and the second 
Consider.

इच्छा ६०० ५,

# La situation économique et sociale à la régie Renault

Les négociations étaient au point mort, ce mercredi 19 janvier, chez Renault, tant à l'usine de Flins (Yvelines), où elles avaient été suspendues lundi soir, qu'à l'établissement de Boulogne-Billancourt, où représentants respectifs des organisations syndicales et de la direction s'étaient séparés mardi vers 20 h. 30, après plus de quatre heures de discussion sur les revendications spécifiques des ouvriers de peinture. Pratiquement aucun véhicule n'est sorti de cette dernière usine, et la direction, ce mercredi, estimait à dix-neuf mille le nombre de voitures perdues dans les deux usines depuis le début des conflits.

Toutefois, selon M. Lamirault, directeur commercial et des affaires internationales de Renault, la Régle dispose de « quiuze jours de stocks » et n'a rien à redouter pour le moment : « Une grève, a-t-il souligné, ne peut servir d'alibi à des difficultés commerciales. » Il a fait cette déclaration lors de la présentation à la presse le 18 janvier des résultats de la Régie, dont le chiffre d'affaires s'est élevé à 102 milliards de francs en 1982.

De son côté, M. Daniel Richter, leader de la section C.F.D.T., a accusé la C.G.T., dans une interview à l'A.F.P., d'avoir « un double discours », précisant : Elle soutient la grère maigré quelques ratés (...).
 Mais, à l'extérieur, elle sous-entend que le conflit est absurde. Elle se désolidarise des grèves-bouchons, qu'elle approuvait dans le passé. »

### Les négociations sont au point mort sonnel, conclut-il, qui est

livraison et le secteur de l'électro-

lyse, la solidarité n'a guère franchi,

jusqu'à présent, les murs du B. I. A

l'atelier des presses, notamment, où

plusieurs chaînes ont été arrêtées

faute de châssis pour ranger les pièces, et où l'on s'attendait égale-

ment à une mise en chômage techni-

que, les appels à la grève ne sont

guère entendus. . Les autres ate-

liers, disent certains de ces travail-

leurs, nous avaient laissés seuls en

1978. - De même, les appels à l'ex-

tension du conflit et à la présence des «lock-outés» dans l'entreprise

restent lettre morte : la plupart des

cars de ramassage, mardi après-

midi, sont arrivés vides, et il semble

que presque tous les salariés mis en

chômage technique soient restés

· La direction compte sur cet iso-

lement des grévistes pour enliser le

conflit, faire pourrir la grève, briser

la résistance du B. I, commentaient

les délégués syndicaux. Mais nous

soixantaine de grévistes ont barri-

cadé les issues. Même si la direction

parvenait à faire reprendre le travail

au département de peinture, les vé-

hicules sortant de cet atelier pour-

A la direction, les portes restent

closes, gardées par deux vigiles. En

l'absence de négociations, le conflit

paraît s'enliser. « Mais à Flins, ex-

de travail, tous les retournements

sont possibles. » Derrière lui, au

pied de l'escalier menant à la passe-

relle du B. 1, une affiche tricolore

proclame : - Renault, la qualité

JEAN BENOIT.

pliquait un agent de maîtrise en bleu

Au centre de livraison, une

ne céderons pas d'un pouce. »

raientils quitter le parc ?

sans frontières! -

chez eux.

Grève sur le tas, grève au fi-nish?... Au batiment B. 1 - le dépariement de peinture de Renault-Flins – une centaine d'ouvriers sont rassemblés près des chaînes mais les voitures revêtues d'une première couche gris-plomb sont immobiles sur leurs rails jaunes. Et plus rien ne bouge dans le vaste atelier de verre. sauf cette foule d'hommes basanes, presque tous des Nord-Africains, qui tiennent un meeting toutes les deux heures pour faire le point de la

Certains jouent aux dames sur des cartons d'emballage : les pions noirs sont des boulons d'acter, les pions blancs des écrous d'aluminium. D'autres immigrés discutent par petits groupes. L'un d'eux affirme que 140 F d'augmentation « ce ne serait déjà pas si mal ». Celui-ci est prêt à reprendre le travail. • Tu n'as rien compris, riposte un autre gréviste. On nous propose 140 F au lieu de 300 F d'augmentation que nous demandions. Mais il n'y aura même soixantaine d'entre nous, et les 140 F vont se réduire à 85 F. En réalité, la direction cherche à nous diviser. -

Tour à tour les délégués syndicaux C.G.T. et C.F.D.T. - la plupart immigrés eux aussi - expliquent qu'ils attendent depuis le matin la reprise des négociations avec la direction.

Vers 15 heures, prise de parole. Au micro de la C.F.D.T., un responsable cégétiste harangue les grévistes en français. Son compagnon C.F.D.T. traduit en arabe. Placées presque côte à côte, les banderoles des deux organisations illustrent cette unité d'action qui n'est guère coutumière à Flins. Les grévistes de la peinture, affirme le délégué C.G.T., ne mènent pas seulement la lutte pour les conditions de travail ou pour la récupération des jours chômés, mais aussi pour les qualifications. - C'est l'ensemble du per-

### PREMIER GROUPE **AUTOMOBILE EUROPÉEN** EN 1982

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Renault s'établira aux environs de 102 milliards de francs pour 1982, en progression de 16,5 % par rapport à 1981, annonce la Régie. Les investissements ont augmenté de 8.7 milliards de francs (+ 10 %) et la production mondiale s'est éta-blie à 1966 709 véhicules (+ 8,6 %). Pudiquement, en revanche, Renault tait ses résultats d'exploitation, qui devraient faire apparaître une perte de l'ordre de 2 milliards de francs.

Le marché français des véhicules particuliers a augmenté de 12,1 % (le Monde du 13 janvier), tandis que la progression de Renault s'éta-blissait à 12,8 %. En revanche, pour les petits véhicules utilitaires (moins de 5 tonnes), Renault n'a augmenté ses ventes que de 4 %. Globalement, la Régie a donc perdu un dixième de point (40,1 contre 40.2 en (981). La Renault 9 détient désormais 9.7 % du marché national et la R 5 conserve la première place avec 13,2 % du marché et 285 555 commandes (année record).

Pour 1983, malgré certaines incertitudes (coùt de l'argent, prix de la concurrence), le marché français devrait se maintenir selon le directernationales du groupe, M. Lamirault, aux alentours de deux millions de véhicules et la part de Renault reste stable.

En Europe, Renault, avec 14,5 % des immatriculations, est désormais nettement en tête des constructeurs automobiles devant le groupe Fiat (Fiat, Lancia, Autobianchi) 12,4 %, Peugeot S.A. et Ford Europe 12,3 %, et enfin Volkswagen (12,1 %).

Aux Etats-Unis, Renault a vu ses ventes augmenter de 116%, avec 67713 véhicules et un rythme de commandes de l'Alliance - un peu au-dessus de la trajectoire prévue tandis que dans le reste du monde (Asie, Afrique, Amérique latine). avec 130 000 véhicules, les ventes baissent nettement (- 20 000).

Le succès de l'Ailiance va d'ailleurs amener la Régie à commercialiser en France, en 1983, une sœur française de la version américaine de la Renault 9. Globalement, en 1982, Renault aura exporté i 004 845 véhicules (+ 8,3 %).

### Conséquence du conflit Mavilor CHOMAGE TECHNIQUE PARTIEL DANS PLUSIEURS USINES Mais si l'on excepte le centre de DE R.-V.L

(De notre correspondant)

Lvon - Vingt-quatre heures après l'usine de Limoges (Hauteaprès l'usine de Limoges (Haute-Vienne), le chômage technique a touché, le mercredi 19 janvier, les Etablissements Renault-Véhicules industriels de Vénissieux (Rhône) et de Bourg-en-Bresse (Ain). Cette mesure est motivée par l'arrêt des livraisons de vilebrequins de moteurs par la société Mavilor, fournisseur quasi exclusif (82 % des approvisionnements), dont la production est arrêtée depuis plusieurs semaines à cause d'un conflit social. A Vénissieux, 345 salariés sur un effectif de 8 229 personnes seront concernées d'ici à la fin de la semaine et 320 sur 1 464 à Bourg-en-Bresse. Les réduc-tions d'activité atteindront l'usine de Blainville (Calvados), le vendredi 21 janvier. En cas de poursuite du conflit à Mavilor, le chômage technique pourrait s'étendre, la semaine prochaine, aux usines de fabrication de ponts de Saint-Priest (Rhône) et de boîtes de vitesses de Bouthéon (Loire). Dès l'annonce de ces mesures par la direction de R.-V.I., des débrayages ont eu lieu mardi 18 jan-vier à l'usine de Vénissieux. D'autre part, la C.G.T. et la C.F.D.T. ont appelé les salariés de Bourg, comme ceux de Vénissieux, à se rendre malgré tout à leur poste de travail en signe de protestation.

**COMPAGNIE** *Britannique* meubles en pin, 8, rue Lacépède 75005 Paris

### SOCIAL

# La polémique sur les statistiques du chômage 284 000 oubliés selon « le Canard enchaîné »

· L'art de tricher avec les statistiques. Le gouvernement met la Le Garrec, selon le Canard : Une comme pour effacer les chômeurs: > Sous ce titre, le Canard enchainé met en cause, dans son édition du 19 janvier, la façon dont le ministre de l'emploi présente les statistiques de l'emploi et du chômage. Il y aurait - 284 000 oubliés dans les chiffres officiels du chomage », explique le journal satirique. « Objectif de cette manipulation des chiffres : éviter qu'avant les élections municipales de mars prochain, le nombre de chômeurs n'augmente d'environ

Et le Conard enchaîné de . démonter » l'opération. La première « astuce » utilisée par le ministère concerne les jeunes de seize à dix-huit aus. Environ 200 000 jeunes arrivent sur le marché da travail sans avoir reçu une formation suffisante, et 45 000 sculement suivent un stage

de formation professionnelle. Selon le Canard, pour les 155 000 autres, M. Mauroy aurait envoyé en décembre 1981 une directive aux préfets stipulant - que les jeunes, qui n'ont ni boulot ni vrai métier dans les mains, en doivent pas être recensés comme demandeurs d'emploi, mais comme « demandeurs de formation . Mais, constate avec ironie le Canard, cette catégorie. après vérification anprès de 'A.N.P.E., - n'a jamais existé ...

bonne partie de ces jeunes qui se sont présentés à FA.N.P.E. on été orientes vers d'autres organismes, comme les e permanences à accueil - et les - missions locales ... Intérêt de l'opération : ces chomeurs ne figurent pas dons les sta-tistiques officielles ». Troisième satuce enfin : ceux qui persistent à s'insérire à l'A.N.P.E. le sont, « mais à titre de demandeurs d'un emploi temporaire », et donc la cocore non comptabilisés dans le nombre toral de chômeurs. - Grace à ce système, cinquante mille jeunes sans travail ne sont pas comptés

« Méthode garantie Barre »: ainsi le Canard présente-t-il un deuxième e trucage », déjà utilisé par Jean Matteoli, ministre du tra-vail de Giscard, pour classer les chômeurs en cinq catégories dont trois principales. La première, « ceux qui demandent un emploi à temps complet », regroupe les seuls châmeurs à être inégrés dans les statistiques officielles. Ceux de la denxième catégorie · demandant un emploi à temps partiel » et ceux de la troisième < qui se contenteraient d'un boulot temporaire », n'étant pas inclus dans les statistiques du chômage, ont pour le gouvernement un intérêt

Autre astuce de MM, Manroy et évident. Plus on gonfie les catégories • 2 • et • 3 •, plus on minimise la WAGIE

34 33%

1 5 E

1 4

Selon le Canard, « la gauche ne s'est pas précipitée pour réintégrer ces chomeurs à 2 v et « 3 » dans la comptabilité officielle, bien au contraire. Leur effectif, selon soit quatre fois plus qu'au 10 mai 1981 . Le Canard dévoile que le 13 septembre 1982, la direction des statistiques de l'A.N.P.E. a fait une note detaitedant . à son personnel de procéder pour décembre à une Le ministère de l'emploi, selon le Canard enchaîné, a illico prié l'A.N.P.E. de surseoir. Ce que la diune nouvelle note datée du 6 décembre : « Le ministère de l'emploi, liton dans la photocopie de document cité par le Canard, vient de prendre la décision de ne publier les statisitiques de stocks de demandes de catégories • 2 • et • 3 • qu'à partir de mars 1963 • Cest à dire après les municipales. Le Centard se livre enfinit un petit calcul des ... oublies .. dans les chiffres officiels du chômage: = 234 000 chômeurs adultes des catégories = 7 = et = 3 = passès à l'as, plus 50 000 Jeunes sans travail = effacés > soit un total de 284 000 

### Contestés et contestables

(Suite de la première page.)

Cependant il y a bien un problème concernant les jeunes en formation. Sont-ils ou non demandeurs d'emploi ?

Déjà lorsque furent créés les pactes nationaux pour l'emploi des cunes, les stagiaires en formation n'étaient pas comptabilisés dans les statistiques de l'A.N.P.E. Or ils n'ont trouvé un emploi stable à l'issue de leur stage que dans une pro-portion de 60 à 65 % suivant les an-

Avec les « stages Rigout » (quarante mille stagiaires actuellement), les jeunes de seize à dix-huit ans qui peuvent bénéficier d'une formation he sout this inscrits comme demandeurs d'emploi même si le stage promis n'intervient qu'au bout d'une période d'attente qui peut aller jusqu'à six mois. Une telle démarche ne se justifie pas plus aujourd'hui

qu'hier : qui dit formation ne dit pas

emploi et un jeune en formation mais sans emploi devrait être consi-déré comme chômeur. Seconde question posée par la Ca-nard enchaîné : le ministère de l'em-

ploi a-t-il différé à mars 1983 la comprabilisation dans les demandeurs d'emploi en fin de mois des catérories II et fil (les personnes qui postulent pour un emploi à temps partiel et celles qui acceptent un em-ploi à durée déterminée) ? Tant au ministère de l'emploi qu'à l'A.N.P.E., on reconnaît qu'une réforme des statistiques est en cours. Pour faire plus de clarté sur le nourbre de chômeurs, elle consisters, parmi d'antres changements. à

constituer des « stocks » de ces caté gories II et III qui seront donc publies en fin de mois (mais elles resteront séparées de la catégorie 1) Ainsi aura-t-on une photographie

Cette réforme avait été décidée par M. Robert Boulin et, en raison de la complexité des études nécessi tant l'avai de l'INSEE, des ASSE-DIC, de l'A.N.P.E. et, bien sur, du ministère de l'emploi, on assure à l'A.N.P.E. qu'elle ne pouvait entrer sive. Il n'en demeure pas moms que le Canard enchaîné public un paragraphe sur quatre d'une note de l'ANPE faisant apparaître que le ministère de l'emploi demande explicitement de reporter cette réforme à mars 1983. Sans doute aurait-on pu aller un peu moins len-tement, et la coincidence de ce report avec le lendemain des municipales est fâcheuse ou maladroite.

Deux cent trente-quatre mille chômeurs out-ils ainsi été - égarés -comme l'affirme le Canard enchaîné? D'après la direction des statistiques du ministère du travail, se fondant sur un comptage de l'A.N.P.E., en décembre 1981, le stock de la catégorie II était de cent seize mille personnes et celui de la catégorie III de soixante-quatorez mille. Selon le ministère de l'emploi en flux cumulés et pour 1982, l'ef fectof de la catégorie II est de cent quarante mille et celui de la catégorie III de deux cent quatre-vingt

Si le chômage a baissé, c'est aussi le résultat de la mise en place des contrats de solidarité et tout autant de l'action de contrôle et d'aide des chômeurs de longue durée. On ne peut reprocher à M. Le Garrec - au contraire — de tenter une rémsertion des chômeurs de longue durée. Mais cela conduit PA.N.P.E. à une plus grande sévérité à leur égard. Si certains bénéficient de formations longues, d'autres sont radiés de l'ANP.E. parce qu'ils n'ont pas répondu aux convocations ou n'acceptent pas les stages d'évaluation professionnelle proposés. Ajusi, trente six mille cinq cent quatre-vingis chomeurs de longue durée ous été radiés en décembre 1982. De telles radiations n'auraient pas été aussi nombreuses si le gouvernement était resté « passif »... Mais un ou-tain nombre de ces « radiés » dementent chômeurs.

li apparait ainsi que les statistiques de l'emploi ne sont pas entourées de la clarté nécessaire. Certains procédés sont, pour le moins, contes-lables. Cela devrait conduire-M. Le Garrec a sortir rapidement du silence pour, au minimum, s'ex-A Property and the second

MICHEL NOBLECOURT.

# La retraite à soixante ans

### M. BÉRÉGOVOY POURRAIT REUNIR LES PARTENAIRES SOCIAUX LE 24 JANVIER

M. Pierre Bérégovoy a annoncé, mardi, qu'il rénnirait les partenaires sociaux «très vraisemblablement» lundr 24 janvier, sur le dossier des retraites complémentaires. Cette réunion, que présidera M. Bérégo-voy et à laquelle assisteront le C.N.P.F. et les syndicats, a pour objectif de mettre au point un système transitoire destiné à l'inancer les préretraites et retraites complémentaires de soixante à soixante-cinq ans à partir du la avril.

### Dans l'artisanat, le commerce et les professions libérales LES FEMMES BÉNÉFICIERONT

**DE DEUX ALLOCATIONS** 

DE MATERNITÉ Dens un communiqué publié le 18 janvier, le ministère des affaires sociales a annoncé une mesure au profit des artisans, commercants, DELLIL QU 1= janvier 1983, les femmes qui exercent une activité non salariée, à titre individuel ou au titre de conjoint collaborateur de leur époux, pourront désormais bénéfi-

cier d'allocations de maternité : d'une part, une allocation for-faitaire égale à 3 450 francs, au 1-janvier 1983, accordée pour toute naissance ou toute arrivée au foyer d'un enfant adopté ;

- d'autre part, une allocation de remplacement égale au cas où la femme se fait remplacer pendant au moins une semaine dans ses travaux professionnels et ménagers. Cette allocation sera égale au coût réel du remplacement dans la limite de 3 450 francs (au I janvier 1983). Cette seconde allocation s'ajoute à l'allocation forfaitaire de repos ma-

Les deux allocations seront revalorisées en fonction de l'évolution du SMIC. Les demandes sont à adresser à l'organisme d'assurancemaladie habituel de l'intéressée.

### LES « MOTARDS EN COLÈRE » VEULENT CRÉER UNE MITTELLE

D'ASSURANCE-ACCIDENTS

La Fédération française des mo-tards en colère (1), présidée par M. Jean-Marc Maldonnado, a annoncé qu'elle allait créer une mu-tuelle afin d'abaisser les tarifs, jugés abusifs, pratiqués, en matière d'assurance accidents par les com-pagnies et même les mutuelles déjà existantes. Selon le président, une telle mutuelle pourrait fonctionner des juin.

A la direction des assurances du ministère de l'économie et des finances, organisme de tutelle et de contrôle qui n'a pas encore reçu de demande d'agrément, on considère cette initiative avec bienveillance. tout en ne cachant pas qu'elle pose des problèmes difficiles. Une mumelle doit disposer d'un capital minima de 5 millions de francs et d'une solide reassurance, car deux gros sinistres à eax seuls, penvent épuiser ce capital.

(1) 12, rue du Ratrajt 92-Surstans - TSL 989-06-82

# PRÉFECTURE DU RHONE

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2. BUREAU

69269 LYON CEDEX 1 - Tél. (7) 862-20-26 - Poste at 42.85

# AVIS D'OUVERTURE D'ENQUÊTE PUBLIQUE

Enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux

### COMMUNE DE LENTILLY Poste 400/225/63 kV DE CHARPENAY

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - Centre d'Équipement du réseau de transport - envisage de construire un poste 400/225/63 kV au lieu-dit « CHARPENAY », sur le territoire de la commune de LENTILLY. Le Préfet, Commissaire de la République de la Région RHONE-ALPES, Commissaire de la

République du département du Rhône, informe le public que le projet sera soumis à enquête publique. conformement aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le dossier soumis à l'enquête comportera une étude d'impact conformément aux dispositions du décret du 12 octobre 1977, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la

L'enquête s'ouvrira à la mairie de LENTILLY, où sera déposé du 21 janvier 1983 au 16 février 1983. le dossier d'enquête. Il sera joint à ce dossier, un registre sur lequel le public pourra consigner ses observations. Le dossier pourra être consulté pendant cette période aux heures d'ouverture des bureaux.

En outre, conformément aux dispositions de la circulaire du 31 juillet 1982 du Premier Ministre, relative à l'amélioration apporté à la publicité des études d'impact et à la procédure des enquêtes publiques, le dossier sera accessible au public pendant les quatre demi-journées non ouvrables suivantes : Les dimanches 23 et 30 JANVIER-1983.

et les dimanches 6 et 13 février 1983, de 10 heures à 12 heures.

Pendant la durée de l'enquête, les observations pourront également être adressées par écrit au commissaire-enquêteur à la mairie de LENTILLY. Les observations faites sur le projet pourront en outre être reçues par le commissaire-enquêteur pendant les trois derniers jours de l'enquête, c'est-à-dire les 14, 15

M. Joseph NAUCHE, Ingénieur du Ministère de l'Environnement et du Cadre de vie, en retraite, 25, rue du Docteur-Bonhomme, à Lyon (3°), est désigné en qualité de commissaire-enquêteur. Le dossier d'enquête sera accessible à quiconque en fera la demande à la Préfecture, et le restera sans

Après clôture de l'enquête, une copie du rapport du commissaire-enquêteur relatif à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux, sera déposée à la mairie de LENTILLY, ainsi qu'à La communication des conclusions du commissaire-enquêteur et des réponses du maître d'ouvrage

pourra être faite à toute personne en présentant la demande à M. le Préfet, Commissaire de la République de la région RHONE-ALPES, Commissaire de la République du département du Rhône. L'étude d'impact incluse au dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux, pourra en outre être consultée à la Préfecture du Rhône (Direction de l'Administration générale, 2º Bureau, de 9 h. 30 à 16 heures), et dans les bureaux de la Direction Interdépartementale de l'industrie – Région RHONE-ALPES – Division du Contrôle de l'Électricité, 3, rue de la Liberté à GRENOBLE, pendant le délai d'enquête tous les jours de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures, samedis, dimanches et jours fériés exceptes.





wes du chông anard enchang

**A.** 1 25

144

d5.75....

E. Serve

F9/5 . . .

START TO

e 20 5. 2.

8 10 7 2

¥ 2 1 4

3-70,

75

\*\*\*\*

eran i yez e

----

46.

. . .

I me ---

# 45 -- --

# i. .

200

. .

28.77

\*\*\*\* \*

2 3 77

رد دومتنس

....

444

Section 1

Terra

电影电影 化氯

F 7 2 .

Si 182 . . .

**36 等。** 

e ÷η....'-

المجاورة

grafi samar

war , in

water to the state of the inche.

**.** 

giget speeds -

أناد المقدور بأبوعهم

ye day with a

Apple 1 to 10  $p = p \cdot | \Psi(z) |$ 

September 2

4.44 **500** - 500 - 500

\_\_\_

~~÷

الجاز العليم

. عبدت عبد

. \* ^

.

W 1979 1825025

A REINS

-11.483

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P

There's fire didness from

是 法人工

14.5

4.3.34.6

THE RESERVE OF THE PERSON OF T

### ÉNERGIE

### FRAMATOME CONSENT A E.D.F. DES CONDITIONS DE PAIEMENT FAVORABLES

E.D.F. a conclu, le 14 janvier, avec son principal fournisseur Framatome, un accord de reglement comptable modifiant, à l'avantage d'E.D.F., les délais de réglement des factures présentées par Framatome à titre d'acompte pour des travaux de construction. Un différé de paiement-de trois mois est accordé à E.D.F. pour la moitié des sommes en ieu, soit 3 milliards de francs, moyennant des agios inférieurs aux taux pratiqués sur le marché. Selon le bolletin Enerpresse, qui révèle cet accord : Les conditions que l'on dit favorables, auxquelles Framatome consent son prêt à E.D.F., sont probablement à considérer comme une réponse du berger à la bergère: » En effet, les « avances » consenties par E.D.F. à Framatome, sou-

vent critiquées, représentent un avantage de trésorerie non négligeable. . Il n'est pas faux de dire, poursuit « Enerpresse », que l'E.D.F. emprunte pour régler ses avances à Framatome, et. cette dernière luiprétant de l'argent. l'établissement public se trouve dans la curieuse situation d'avoir à payer deux fois les intérêts: une fois pour assurer le service de sa dette, et une seconde fois pour opérer le règlement des aglos du prêt commercial de Framatome - Rappelons que les relations entre E.D.F. et ses deux principanx fournisseurs out fait l'objet récemment d'un rapport de la commission de la concurrence (le Monde du 14 janvier),

### **FISCALITÉ**

### M. PATRICK CAREL DEVIENT RESPONSABLE DU SERVICE DE LA LÉGISLATION FIS-CALE AU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES.

M. Patrick Careil, inspecteur des finances, conseiller technique aux cabinets de MM. Jacques Delors et Laurent Fabius, succède comme chel de la législation fiscale au ministère de l'économie et des finances à M. Jacques Delmas-Marsalet, nommé directeur général adjoint de la Caisse des dépôts et consignations.

Cette nomination fait suite à celle de M. Jean-Michel Bloch-Lainé comme directeur général des impôts, qui a remplacé à ce poste, en août 1982, M. Philippe Rouvillois. Rappelons qu'en juin 1977 le service de la législation fiscale avait été détaché de la direction générale des impôts et qu'il dépend depuis cette date directement du ministre.

(M. Patrick Carell est né, le 18 mars 1947, à Neuilly, Elève de l'ENA (1972-1974), il a été notamment rapporteur à sion technique des ententes et positions dominantes, rapporteur auprès du comité consultatif des plus-values, rapporteur de la commission d'étude sur nstitution éventuelle d'un prélèvement sur les grosses fortunes (commission Blot-Mérand-Ventejol de 1978).

## **AFFAIRES**

## L' « apolitisme » du C.N.P.F. ou la « ligne Gattaz »

« Nous ne faisons pas de politique politicienne. Nous faisons de l'économie. » Combien de fois M. Gattaz, échaudé par les difficoltés qu'a eues le C.N.P.F. à remonter le courant après avoir appelé à voter pour M. Giscard d'Estaing en mai 1981, e-t-il prononcé ces phrases ces derniers mois ? Est-ce si vrai ?

Expliquer qu' e à production égale, les entreprises françaises supportent daux fois plus d'impôts et de charges sociales (17 % du PIB) que leurs concurrentes américaines (7,4 %) et britanniques (8,2 %), at 80 % de plus que les entreprises allemandes (9,4 %) ou japonaises (9,6 %) », comme l'a dit M. Gat-taz à l'assemblée générale du C.N.P.F. le 18 janvier, c'est sans doute de l'économie

Affirmer que, certes, le nombre des entreprises défaillantes en 1982 a été légèrement inféneur à celui de 1981, mais qu'il reste à un niveau particulière ment élevé et que la taille des entreprises en difficulté a changé, c'est encore de l'économie; comme l'est peut-être la démonstration que les statistiques du chômage ne sont pes homogènes sur les demières an-

En revanche, qualifier de e faux remèdes », l'allégement de la taxe professionnelle effectué à la fin de 1982, les enveloppes de prêts bonifiés, le moratoire des dettes - bref une bonne partie du dispositif gouvernemental, - c'est de la politi-

Dire qu'il n'y a pas de ∉ solution vraie » hors d'une libéralisation de toutes les énergies sous-entendu d'un libéralisme total - ou chercher à contourner les lois Auroux sur l'expression des travailleurs par la récupération de l'encadrement appelé à

M. Gattaz a au moins une bonne raison. C'est que son message présenté sous cette forme technocratique passe bien. Un son-dage que vient de réaliser l'institut Louis Harris pour l'émission « Le cœur du débat », qui opposera sur TF 1 le 19 janvier le président du C.N.P.F, à M. Fabius le prouve. Cinquante pour cent des personnes interrogées (contre 38 %) estiment que, depuis le 10 mai 1981, les patrons ont réellement vu leurs difficultés augmenter du fait du gouvernement. Et si 85 % jugent la situation économique mondiale responsable du déficit extérieur. 76 % l'imputent aux charges trop lourdes qui pasent sur l'en-

Aussi 98 % des Français interrogés souhaitent-ils que gouvernement et patronat parviennent à s'entendre. Le président du C.N.P.F. pouvait-il rever plus belle approbation de « la ligne Gattaz > ?

### LB.M. LANCE EN FRANCE SON ORDINATEUR PERSONNEL

Dix-huit mois après sa sortie aux

Etats-Unis, I.B.M. lance son ordinateur personnel (P.C.) en Europe. Tous les appareils destinés aux mar-chés européens, du Proche-Orient et d'Afrique, seront assemblés à Greenock, en Ecosse, à partir d'éléments provenant des différents pays européens. L'appareil, dont la configuration de base coûtera 25000 francs, hors taxes, est destiné aux professionnels, aux professions libérales et à l'enseignement. C'est-à-dire à un public beaucoup plus vaste que la clientèle traditionnelle du numéro un de l'informatique. Pour cette rai-son, I.B.M. va innover et modifier ses méthodes de vente. Une nouvelle filiate, I.B.M. France Diffusion, vendra les ordinateurs à des revendeurs dont la liste n'est pas encore Seules les quantités rieures à vingt seront vendues directement par I.B.M.,

Cette méthode inédite avait été inaugurée aux États-Unis lors du lancement du P.C., et le résultat est apparemment satisfaisant.

une gestion participative généralisée et par la volonté de dialogue direct avec les salariés, c'est touiours de la politique. Et ençore ne s'agit-il que de quelques exemples parmi une multitude. Alors pouroupi s'en cacher?

**BRUNO DETHOMAS.** 

### Un nouveau vice-président au C.N.P.F. – L'assemblée générale du C.N.P.F. a décidé de nommei vice-président du C.N.P.F. M. Francis Lepâtre, président de l'Association nationale des industries agro-alimentaires. Né le 19 juilet 1925, M. Lepâtre est ancien

élève de l'ENA. Le C.N.P.F.

compte onze vice-présidents.

**FAITS** ET CHIFFRES Conjoncture · L'indice mensuel de la production industrielle, sans le bâtiment et les travaux publics, s'est inscrit - après correction des variations saisonnières - à 128 en novembre comme en octobre sur la base 100 de 1970. En un an, la baisse de l'indice est de 1,5 % (no-1981).

 Les pays de l'OPEP sont proches d'un accord sur la répartition des quotas de production à partir d'une formule proposée par l'Indo-nésie, a déclaré, mercredi 19 janvier, à Singapour, le ministre indonésien des mines et de l'énergie, M. Subroto. Le ministre s'est déclaré optimiste sur le résultat de la prochaine conférence consultative, dimanche 23 janvier à Genève.

 M. Maurice Pagat, secrétaire général du Syndicat des chômeurs, a été reçu le 18 janvier par M. Mauroy. – Le premier ministre a entendu, pendant une vingtaine de minutes, le secrétaire général du Syndicat des chômeurs, qui avait entamé, le 25 décembre, une grève de la faim pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur la situation des chômeurs de longue durée.

### AGRICULTURE

### LE CONFLIT ENTRE L'EUROPE ET LES ETATS-UNIS

# Les Dix s'interrogent sur les objectifs de Washington

Les Etats-Unis ont annoncé mardi 18 janvier dernier, que les Etats-Unis avaient l'intention de qu'ils allaient vendre 1 million de tonnes de farine combattre avec fermeté ce qu'ils considérent subventionnée à l'Egypte, geste considéré dans les milieux autorisés comme les premières représailles importantes envers la C.E.E. Le président Ronald Reagan avait en effet fait savoir, le week-end

Bruxelles (Communantés européennes). - Les premières conver-sations euro-américaines, les 11 et 12 janvier à Washington, sur la manière d'éviter les conflits en matière de commerce agricole, se sont déroulées dans un esprit constructif ». C'est ce qui ressort du compte rendu donné mardi aux ministres de l'agriculture des Dix par M. Dalsager, le commissaire compétent, ainsi que des commentaires faits devant les journalistes par M. Villain, le directeur général de l'agriculture de la Commission européenne, qui conduisait la délégation européenne à Washington. Ces conversations, a expliqué M. Villain, ont eu lieu conformément à ce qui avait été décidé en décembre, lors de la visite de M. Shuitz, le secrétaire d'Etat, et de ses collègues à la Commission de Bruxelles : voir comment, dans le cadre des systèmes respectifs des deux partenaires - autrement dit, vu du côté européen, sans toucher aux règles de la politique agricole commune, - il est possible de parvenir, cas par cas et de façon pragmatique, à des accommodements pour aplanir les différends qui surgissent. Ceux-ci sont inévitables, alors qu'en 1982 le commerce agricole international a régressé », a constaté M. Villain,

De notre correspondant

M. Dalsager a évoqué les conversations qui ont porté sur le blé et sur la farine, sujets très sensibles. La demande sur le marché mondial augmenté. La Communauté, a Commission, a ajouté M. Dalsager, manière à ne pas dépasser ce seuil. ignore et qu'on ignorera peut-être jusqu'à l'issue de ce cycle de conversations, à la fin mars, ce qu'est des arrangements avec les Europeens où chacun trouve son compte. ou bien les faire plier, c'est-à-dire marché par marché, exiger qu'ils moyenne) sont découragés par la leur laissent la place.

Le souci de ne pas se laisser prendre de vitesse par les Etats-Unis, qui disposent à leur tout d'importants excédents laitiers à résorber, anime

Un autre événement allait dans

les derniers mois de 1982 jouer en

faveur de la thèse des Français : en

quelques mois, les prix en Allema-

gne des magnétoscopes japonais avaient chuté de plus de 50 %. Une

baisse des étiquettes que Philips et

Grundig dénonçaient comme du

d'étousser leur jeune offensive en Vi-

déo 2000 dans l'œuf. Bruxelles enre-

gistrait leur plainte... et les Japonais

faisaient marche arrière, promettant

de réviser leurs prix. Trop tard : la

manœuvre japonaise avait fait évo-

Il reste, au demeurant, un long

chemin à parcourir. La C.E.E. doit

obtenir l'autorisation des Dix, puis

négocier avec les autorités du

GATT. Ce sera long, tant les mé-

fiances réciproques sont grandes.

Cette lenteur inévitable repose en

France le problème de l'allégement

des contrôles de Poitiers. Paris, qui

avait imaginé ouvrir les portes de

Poitiers quand Bruxelles fermerait

les siennes, recherche un nouveau

luer les mentalités.

dispositif. - E. L. B.

comme les pratiques déloyales de l'Europe en matière de commerce alimentaire, une analyse contestée en Europe (le Monde du 9 décembre 1982).

Mme Cresson lorsqu'elle presse la Commission de prendre les dispositions nécessaires pour que les exportations de beurre communautaire puissent reprendre vers l'U.R.S.S. En résumé, elle reproche à la Comdiminue, alors que l'ossere en raison d'une serie de bonnes récoltes, a mission, dans cette affaire. d'avoir fait acte d'hypocrisie et de contifait acte d'hypocrisie et de continuer, pour ne pas heurter la sensibiobservé M. Dalsager, doit respecter lité du Parlement européen, à discri-les engagements pris lors du Tokyo-miner l'Union soviétique par rapport round, à savoir ne pas chercher à aux autres acheteurs. Un négociant mondial supérieure à 14-15%. La nouveau demander une subvention à Commission, a ajouté M. Dalsager, la Commission pour vendre du a l'intention de gérer sa politique de beurre en U.R.S.S. Mais il doit pas-subventions à l'exportation de scr par la procédure relativement manière à ne pas dépasser ce seuil lourde de l'adjudication; c'est lui, Les conversations euro-américaines lorsqu'une adjudication est ouverte, reprendront les 9 et 10 février à qui doit s'adresser à Bruxelles, faire Bruxelles. . Tant qu'on parle, il y a une offre, dire quel montant de subdes progrès », a remarqué, philoso-phe, M. Villain. La vérité est qu'on (ces distinctions datent de la période de sanctions qui a suivi l'objectif des Américains; trouver Afghanistan), ne se porte pas demandeur. D'autre part, les négo-ciants français (il s'agit bien souprocédure complexe qui leur est proposée « Il est nécessaire de replacer les Russes dans le système de droit commun -, a résumé M™ Cresson.

Les débats des ministres de l'agriculture sur les réformes à apporter avant l'élargissement de la Communauté aux réglementations applicables aux fruits et légumes et à l'huile d'olive ont confirmé les grandes divergences existant entre les Etats membres. Le dossier de l'huile d'olive, qui déborde largement sur celui de l'ensemble des matières grasses et sur le commerce international agricole, a une portée politique et économique telle que les principales options possibles pourraient être soumises en mars au conseil européen. La France, l'Italie et la Grèce, suivies peut-être par la Belgique, estiment que le passage obligé à toute solution d'ensemble consiste à dumping, dont l'objectif était appliquer une taxe sur les matières grasses végétales. Les pays de Europe du Nord... et las Etats-Unis sont résolument hostiles à une telle éventualité.

### PHILIPPE LEMAITRE.

 Les importations de divers produits agricoles américains vont tre réduites, a annoncé mercredi 19 janvier l'agence Chine nouvelle. Cette décision fait suite à celle des Etats-Unis, consécutives à l'échec des négociations commerciales entre les deux pays (le Monde du 15 janvier) d'imposer des restrictions sur les importations de textiles chinois. - (A.F.P.)

### COMMERCE INTERNATIONAL

### La Commission européenne souhaite doubler les droits de douane sur les tourne-disques à laser

La Commission exécutive de la C.E.E. a demandé aux gouverne-ments des Dix l'autorisation de négocier, dans le cadre du GATT, un doublement des droits de douane sur les platines tourne-disques à laser. Elle souhaite que ces droits de 9,5 % passent à 19 % pendant cinq ans. La C.E.E. entend ainsi défendre le groupe néerlandais Philips, inventeur de cet appareil qui va révolutionner la hi-fi, face aux Japonais, Cette demande de la Commission

exécutive est plus importante qu'elle ne peut paraître de prime abord. Elle traduit, en fait, une prise de conscience politique dans les mi-lieux bruxellois, du danger que représentent les Japonais pour toute l'industrie électronique européenne. Au moment où l'industrie tente de se réorganiser et où Philips, Grundig. Thomson, Telefunken essaient de coordonner leurs efforts pour mener l'offensive. Bruxelles prendrait ainsi en charge le « volet défensif » de l'opération en élevant les droits de douane autour de l'Europe, non seulement sur la hi-fi à laser, mais sur l'ensemble de l'électronique de sommation.

Plusieurs facteurs l'ont poussée récemment dans cette voie. La décision française de bloquer les magné-toscopes à Poitiers d'abord. Même s'ils l'ont prise en octobre pour de strictes raisons fiscales internes (éviter la fraude sur la taxe de 471 francs qui entrait en vigueur le 1º janvier 1983), les pouvoirs publics français ont redécouvert - certaines vertus - au protectionnisme à cette occasion. Poitiers, certes, apparaissent vite illusoire, voire ridicule : comme personne (ou pratiquement) ne fabrique magnétoscopes en France, le blocage ne « défend » aucune industrie nationale. Mais il suffit d'en élargir la conception à l'Europe pour que la mesure retrouve un sens du point de

| aller-                   | acoto?                            |
|--------------------------|-----------------------------------|
| WANTS OF BEYON GERER     | TE HOUVEAU JOURNAL  DU 1- FÉVRIER |
|                          | AU17 MAI 1983                     |
|                          |                                   |
| de par<br>that our liver | X:5000F                           |
| 2" PRIX: 15 000 F        | 3- PRIX: 19 000 F                 |
| 1~ PRIX: 25 000 F        | Prix Spécial : 25 000 F           |
|                          |                                   |

MINISTÈRE DE LA CULTURE

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

SOCIÉTÉ NATIONALE D'ÉDITION ET DE DIFFUSION « SNED »

8, rue Mohamed-Arezki-Ben-Bouzid-El-Annasser ALGER

### AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT INTERNATIONAL Numéro 46 01 83

Un avis d'appel d'offres international ouvert est lancé en

vue de la fourniture de :

— Papiers et cartons fabriqués mécaniquement. Les entreprises intéréssées peuvent retirer les cahiers des charges à l'adresse suivante :

SNED - Unité papeterie - 8, rue Mohamed-Arezki-Ben-Bonzid-El-Annassers, ALGER, contre la somme de

200.00 DA. Le délai de dépôt des offres est fixé à 45 jours à dater de la

parution du présent avis. Les offres doivent parvenir obligatoirement par voie postale à l'adresse sus-indiquée sous double enveloppe cachetée.

L'enveloppe extérieure sera totalement anonyme et sans indication pouvant identifier la firme. Elle ne devra porter que les mentions ci-après : SNED - Unité papeterie - 8, rue Mohamed-Arezk-Ben-Bouzid-El-Annassers, Alger. « Avis d'appel d'offres

international nº 46 01 83. Pli confidentiel - A ne pas ouvrir - -D.D.P., service des marchés. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pen-

dant 120 jours. Les offres doivent être obligatoirement accompagnés des documents snivants sous peine de nullité :

- Statut de l'entreprise Déclaration à souscrire

Lettre de soumission Situation fiscale en Algérie et dans le pays de leur siège

social -.. Dernier bilan

- Liste des principaux actionnaires et associés - Attestation de non-recours aux intermédiaires et ce, conformément à la loi n- 78-02 du 11 février 1978, portant monopole de l'Etat sur le commerce extérieur.

vue industriel. LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

| - 1        | COURS   | DU JOUR | UNIN     | iois ' | DEUX    | MOIS  | SIX MOIS |          |  |  |  |
|------------|---------|---------|----------|--------|---------|-------|----------|----------|--|--|--|
| į          | + bes   | + beut  | Rep. +ou | Dép. – | Rep. +o | Dép   | Rep. +o  | u Dép. – |  |  |  |
| SE-U       | 6.8365  | 6,8435  | + 210    | + 245  | + 385   | + 440 | +1115    | +1235    |  |  |  |
| Scar       | 5,5730  | 5,5888  | + 75     | + 125  | + 178   | + 235 | + 610    | + 748    |  |  |  |
| Yes (190)  | 2,9610  | 2,9860  | + 158    | + 175  | + 240   | + 315 | + 848    | + 910    |  |  |  |
| DM         | 2,8330  | 2.8375  | + 170    | + 190  | + 315   | + 350 | + 965    | +1030    |  |  |  |
| Floria     | 2,5770  | 2,5805  | + 160    | + 180  | + 300   | + 330 | + 925    | + 985    |  |  |  |
| F.B. (108) | 14,4619 | 14,4830 | - 240    | - 85   | - 445   | - 220 | -1120    | - 640    |  |  |  |
| FS         | 3,4520  | 3,4580  | + 315    | + 335  | + 558   | + 595 | +1575    | +1668    |  |  |  |
| L(1000)    | 4,9288  | 4,9360  | - 450    | - 350  | - 829   | - 688 | -2425    | -2215    |  |  |  |
| E          | 10,7200 | 10,7350 | + 70     | + 165  | + 148   | + 270 | + 689    | + 910    |  |  |  |

### TAILY DEC CUIDA MANNAIRO

| SE-U       | 8  | 7/8  | 9  | 1/4  | 8   | 11/16<br>3/16<br>7/8 | 9  | 1/16 | 8          | 11/16      | 9   | 1/16       | 8   | 7/8        | 91            | /8  |
|------------|----|------|----|------|-----|----------------------|----|------|------------|------------|-----|------------|-----|------------|---------------|-----|
| DM         | 5  | 3/16 | 5  | 9/16 | į 5 | 3/16                 | 5  | 9/16 | [5         | 3/16       | 5   | 9/16       | 5   | 3/16       | 5             | 9/H |
| Florin     | 4  | 7/8  | 5  | 5/8  | 4   | 7/8                  | 5  | 1/2  | <b>j</b> 4 | 3/4<br>1/4 | - 5 | 1/4<br>3/4 | 4   | 3/4        | 5             | 1/4 |
| F.B. (100) | 11 | •    | 12 | 1/2  | 13  | •                    | 34 | 11/4 | 113        | 1/4        | 14  | 3/4        | 13  | 1/9        | 14<br>3<br>23 | 3/4 |
| F.S        |    | 5/8  | 3  | 3/4  | 1   | 3/4                  | 2  | 1/8  | 2          | 1/8        | 2   | 1/2        | Į 2 | 7/8        | 3             | 1/8 |
| L(I 900)   | 16 | 1/2  | 18 | •    | 28  | 3/4<br>3/4           | 23 | 1/8  | 121        | 3/8        | 23  |            | 22  | 7/8<br>1/4 | 23            | 5/8 |
| 2 2        | 11 | 1/8  | ij |      | 11  | •                    | 13 | 1/2  | 118        | •          | 11  | 1/2        | 18  | 3/4        | 11            | Ľ/4 |
| F. franc   | 13 | •    | 14 |      |     | 3/4                  | 17 | •    | 18         |            | 19  | 1/4        | 19  | 3/8        | 20 :          | 3/8 |

Ces cours pratiqués sur le marché interbançaire des devises pous sont indiqués en

# MONNAIES

### Le groupe des Dix plus la Suisse mettront à la disposition du F.M.I. 19 milliards de dollars (au lieu de 7,1)

Réunis à Paris sous la présidence de M. Jacques Delors, les ministres de l'économie ou des finances du groupe des Dix (Etats-Unis, France, R.F.A., Grande-Bretagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Suède, Canada et Japon) ont pris la décision de porter de 7,1 à 19 milliards de dollars les ressources financières que le Fonds monétaire international peut sous certaines conditions leur emprunter. La Suisse deviendra un membre à part entière du groupe qui sera donc dans l'avenir le groupe des Onze. Les dispositions juridiques nécessaires seront prises pour que les devises ainsi mises à la disposition du F.M.I. puissent être prêtés à tons les pays membres de cette institution (et plus seulement à ceax du groupe des Dix). Quant à l'augmentation des quote-parts du Fonds monétaire, il est annoncé dans le communiqué officiel que tout est prêt pour qu'une décision soit prise par le comité intérimaire qui se rémira les 10 et 11 février à Washington. Aucun consensus ne s'est dégagé en ce qui conserve d'éventuelles politiques consensus ne s'est dégagé en ce qui conserve d'éventuelles politiques consensus ne s'est dégagé en ce qui concerne d'éventuelles politiques concernées de relance, mais il a été convenu que la question serait examinée au mois de mai prochain, à l'occasion de la réunion ministérielle de l'O.C.D.E. à Paris.

boursement plus longs, les prêts or-dinaires étant généralement

remboursables au bout de trois ans. Il semble que la discussion soit bien

avancée en ce qui concerne l'aug-mentation de 40 % à 50 % des quote-parts du Fonds monétaire, qui passe-raient d'un total de 61,1 milliards de

D.T.S. (soit 76,2 milliards de dol-

lars) à 90 milliards de D.T.S. (soit 99 milliards de dollars). Ces chiffres

correspondraient à une augmenta-

tion de 47 %, mais ne comporte-

raient qu'une quinzaine de milliards

de devises convertibles (ajouter aux

ressources procurées par les A.G.B.

La décision sera prise normale-ment au Comité intérimaire, qui se réunira les 10 et 11 février à Wa-

L'après-midi de mardi a été

consacré à une discussion sur la si-

tuation économique mondiale. « On

ne peut pas dire que les points de

vue étaient convergeants quant à l'analyse de la situation . a indiqué

M. Jacques Delors. Le ministre

français avait surtout un allié en la

personne du ministre suédois pour

réclamer une politique de relance vi-

sant expressément à réduire le chô-

mage. Le communiqué approuvé par tous estime que c'est en continuant à

réduire l'inslation, à encourager des

dans l'augmentation des revenus

monétaire vont entreprendre en vue

pourront être pris en vue d'assurer

une croissance soutenue ».

shington.

Au cours de la brève conférence de presse qu'il a donnée mardi soir au Centre Kléber à Paris, où s'était tenue sous sa présidence la session ministérielle du groupe des Dix. M. Delors a déclaré que la décision d'augmenter le montant et le champ d'application des accords népéraux d'application des accords généraux d'emprunts (A.G.B.) s'inscrivait « dans un processus accéléré « d'ac-croissement des ressources du F.M.I. La seule décision qui relevait de la compétence du groupe des Dix concernait précisément ces accords généraux d'emprunts et elle a donc eté prise. Les pays concernés sont convenus que le Fonds monétaire pourrait en cas de besoin leur emprunter un total de 17 milliards de D.T.S. (19 milliards de dollars) au lieu de 6,4 milliards de D.T.D. (7,1 milliards de dollars), soit une augmentation de 150 % environ. La Suisse qui contribuait iusqu'à mainformellement deviendra un membre à part entière, après que quelques problèmes juridiques qualifiés de secondaires par M. Delors auront été réglés.

Autre modification très importante : la procédure de mise en œu-vre sera modifiée pour que le Fonds monétaire puisse prêter les resources qu'il empruntera auprès des Dix à n'importe lequel de ces quelques cent quarante membres alors que jusqu'à maintenant, seuls les pays du groupe des Dix pouvaient bénéficier de crédits finances par ce moyen (ce fut par exemple le cas de Grande-Bretagne et de l'Italie en 1976 et 1977). Le Fonds monétaire, précise le communiqué, pourra faire appel au groupe des Onze - quand ses ressources seront inadéquates du fait de l'apparition d'une situation exceptionnelle liée à des demandes de crédits émanant de pays éprouvant des difficultés de balance es paiements d'une nature et d'ui montant tels qu'ils peuvent consti-tuer une menace à la stabilité du système monétaire international. • De l'avis général, une telle situation pourrait être invoquée aujourd'hui après les demandes de secours présentées successivement par les plus gros pays débiteurs, le Mexique, le

Selon la nouvelle procédure, le groupe des Onze continuera, comme dans l'ancienne, à juger de l'oppor-tunité d'un appel à ses ressources, mais une fois la décision prise, le Fonds monétaire (au sein duquel les dix pays en question - mais pas la usse qui n'en fait pas partie – ont la majorité) prendra normalement la direction des opérations pour l'utilisation des ressources ainsi emprun-

Pour tenir compte de la participation de la Suisse, la part relative des pays participant a été modifiée. Voici quelles seront les nouvelles contributions et la clé de réparti-

### Millions de D.T.S (1)

|             |         | -      |
|-------------|---------|--------|
| Etats-Unis  | 4,250   | 25.00  |
| R.F.A.,     | 2,380   | 14.00  |
| Japon       | 2,125   | 12.50  |
| France      | 1,700   | 10.00  |
| Royaume-Uni | . 1,700 | 10.00  |
| Italie      | . 1,105 | 6.50   |
| Canada      | . 892,5 | 5.25   |
| Pays-Bas    | . 850   | 5.00   |
| Belgique    | . 595   | 3.50   |
| Suède       | . 382,5 | 2.25   |
| Suisse      | . 1,020 | 6.00   |
| TOTAL       | 17,000  | 100.00 |
|             |         |        |

(1) D.T.S. = 1,10 dollar on 7,40 F.

Il est entendu que l'Arabie Saoudite pourra faire une contribution 
parallèle à celle des pays du 
groupe des Onze. Cette contribution 
s'ajoutera, selon des sources françaises bien informées, à la troisième 
tranche de 4 milliards de dollars que ce pays doit prêter au F.M.I.

C'est au taux du marché que le groupe des Onze prêtera au Fonds monétaire comme ce fut toujours le cas depuis l'origine des accords gé-néraux d'emprunts conclus pour la première fois en 1962. Et, bien sûr, le Fonds monétaire prétera luimême les ressources qu'il se sera ainsi procurées au même taux (majoré d'une minimua commission). C'est là une différence importante avec les prets ordinaires du Fonds monétaire actuellement assortie d'un taux de 6,5 %. En revanche, les prets financés par les A.G.B. pourront comporter des délais de rem-

# ÉTRANGER

UN RAPPORT DU CEPII SUR L'ÉCONOMIE MONDIALE

# « La montée des tensions »

M. Michel Rocard, ministre d'Etat, chargé du plan et de l'aménage-ment du territoire, a présenté mardi 18 janvier à la presse le rapport du Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII) sur l'état de l'économie mondiale intitulé « La montée des tensions » (1). Cet important rapport, qui porte principalement sur les dix dernières années, met en relief le rôle joué par le déclin industriel des pays occidentaux dans la crise économique mondiale.

A l'occasion de cette présentation, M. Rocard a installé dans ses fonctions de président du CEPII M. Michel Albert, ancien comm général au Plan et président des Assurances générales de France.

Un rapport sur l'évolution de l'économie mondiale au cours de ces dix dernières années, n'en devine t-on pas les grandes lignes ? Instabi-lité monétaire et choc pétrolier apparaissent comme des causes suffisantes de la crise que connaissent les pays industrialisés. Le CEPII apporte cependant un éclairage sup-plémentaire et capital dans l'analyse en montrant le rôle considérable qu'a joué le déclin industriel des pays occidentaux dans le développement de cette crise. La dégradation générale de la rentabilité indus-trielle précède les effets des rup-tures énergétiques et monétaires, alors que ce sont ces dernières que l'on évoque seules le plus souvent.

 Les ruptures industrielles sont plus graduelles et n'ont été perçues qu'avec retard, au point qu'on a pu croire qu'elles constituaient seule-ment une conséquence des autres ruptures -, note le rapport, avant d'analyser les tendances de la production manufacturière de l'ensemble du monde sur ces dix dernières années. Au demeurant, il convient de parler de mutation plutôt que de crise. Nous trouvant dans une phase de transition entre deux révolutions industrielles, nous ne suivons pas avec suffisamment d'attention la remise en cause des positions domiuantes : • De nouvelles spécialisations se dessinent, qui vont précisément à l'encontre des positions

acquises antérieurement. • L'effet premier de la rupture industrielle, qui trouve son origine dans les grandes économies occidentales, sera - une réduction du rythme de croissance qui se diffuse graduellement à l'ensemble du taux d'intérêt bas et une modération qu'on pourra aboutir à une crois-sance économique durable. Le com-muniqué officiel fait aussi état de monde . Les conséquences en seront un déséquilibre ressenti dans les pays en cours d'industrialisation, l'examen que l'O.C.D.E. et le Fonds qui vont devoir recourir à un endetement excessif, et dans les pays de de déterminer si - de nouveaux pas l'Est, pour lesquels « le recours à la technologie occidentale – qui avait permis jusque-là de masquer les

Du 21 janvier au 12 février

Exposition ameublement décoration

"Les Tables

Mailfert-Amos reçoivent..."

déficiences internes - devient de

plus en plus coûteux .. Bien évidemment, les trois mou-vements (industriel, monétaire et énergétique) se renforcent mutuellement pour concourir à la déstabili-sation de l'économie mondiale. Si l'on insiste sur le premier, c'est qu'il est moins connu que les deux autres, du moins trop peu mis en évidence. C'est un des grands mérites de ce rapport que de souligner son impor-

Pour le CEPII, force est égalerour le CEPII, force est égale-ment de constater l'« impasse des politiques macro-économiques », tant les politiques keynésiennes de relance que les politiques monétaires restrictives, « dont les effets sont encore plus pervers sur l'industrie, car elles ignorent totalement les racines structurelles de l'infla-tion »

Chacun sait que la crise pourrait se transformer en krach financier et que, pour l'éviter, on se contente présentement de rééchelonner les dettes. D'où l'urgente nécessité d'une reprise de la coopération financière internationale, pronée par certaines instances gouvernemencertaines instances gouverneme tales et encouragée par le CEPII.

Cela ne dispense pas d'une action spécifique en faveur de l'industrie. L'Ouest doit trouver en son sein les ressorts d'une nouvelle crois-sance », souligne le rapport. C'est sur ce plaidoyer argumenté que se clôt l'étude, en estimant que, « audelà de leurs spécificités nationales irréductibles, les pays européens sont tous confrontés sur le plan industriel aux mêmes problèmes ». La non-coordination de leurs politiques ne peut qu'aggraver la crise. Aussi le CEPII suggère-t-il de multi-plier les projets industriels conjoints afin de renforcar les positions internationales de l'Europe. - F. S.

tée des tensions, rapport du Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII), Editions Economica. 320 pages, 125 francs.

# RÉGIONS

**Bretagne** 

LES LENDEMAINS DE LA CHARTE CULTURELLE

# Réparer les injustices faites à la langue bretonne

De notre correspondant

taing - à Ploërmel, dans le Morbilian, pour « favoriser le main» le recret de la langue bretorne, expli-tien des cultures bretonnes sous que M. Michel Denis. Or Il y a ur-toutes les formes », signée un an gence et l'impatience est ict tout à plus tard, la charie culturelle de fair justifiée. Il convenant d'aller Bretagne est arrivée à expiration le au-denant de la demande. Des li-31 décembre 1982. Très critiquée : centes de breton ont été crées (non par la phipert des associations et des\_. mouvements culturels de Bretagne, tont comme par les partis de gauche, en raison d'une insuffisance des moyens mis en œuvre, la charte aura eu toutefois une influence non négligeable.

A la veille de la signature d'une convention culturelle, bon nombre de responsables d'associations y fonz référence et souhaitent que l'idée en soit reprise...

En cinq ans, 30 millions de francs de crédits d'équipement (moitié ve-nant de l'Etat, moitié de l'établissement public régional) et plus de 15 millions de francs de crédits de fonctionnement, moitié de l'Etat et moitié des cinq départements de la Bretagne historique (1), sont venus s'ajouter aux interventions ordi-naires du ministère de la culture, et. en raison des taux de subvention retenus, ces sommes ont entrainé plus de 100 millions de francs de dépenses culturelles, qui n'auraient pas été faites sans la charte.

Outre l'aide substantielle accordée aux associations qui ont pu développer leurs équipements et étoffer sensiblement lears effectifs, on no-tera une participation significative dans la réalisation du conservatoire régional de chants et de danses traditionnels de Lorient (6 millions defrancs), les efforts consentis pour la restauration des chapelles, la préservation du patrimoine maritime, le développement des centres d'action culturelle on encore la création d'un fonds régional d'art contemporain.

L'agence touristique régionale mise en place dans le cadre de la charte, et installée à Ploermel, a nermis aux associations de disposer de matériels (expositions, spectacles) loués aux collectivités locales à des prix symboliques. Son action vacontinuer désormais sous la responsabilité du conseil régional.

En revanche, le comité interdépartemental chargé de la répartition des subventions de fonctionnement et composé de neuf représentants de l'Etat et de neuf représentants de conseils généraux n'a pas toujours su éviter le saupondrage. Il a même pris de grandes libertés par rapport aux avis émis par le conseil culturel de Bretagne : même si, comme le remoralisation dans la répartition des fonds publics ». Précisément, c'est sans doute au

conseil culturel que le côté positif de la charte s'est fait sentir. La rencontre dans une même assemblée consultative d'élus locaux et d'animateurs d'associations culturelles a permis un dialogue, des échanges, une meilleure compréhension des difficultés de chacun. Le maintien du conseil culturel au delà de la charte apparaît aujourd'hui acquis et ses membres espèrent que ses avis et propositions pour la définition d'une politique globale seront pris en compte aussi bien par l'Etat que par la région, les départements et les grandes villes de Bretagne.

Dans le secteur de l'enseignement de la langue et de la culture brees, les moyens nécessaires n'ont pu être débloques pour répondre aux besoins (50.000 élèves de l'académie de Rennes ont exprimé, lors d'une enquête leur désir d'apprendre le breton) et surtout pour contribuer
à la réparation historique » évo-

Rennes: - Promise le 8 fé- quée dans le rapport de M. Heari vrier 1977 par le résident de la Rê- Giordan sur les langues et les cultures régionales minoritaires (2). - On n'a pas arrete la stagnation et sans mai) à Rennes et à Brest, mais le CAPES est tonjours refusé.

L'Union démocratique bretonne fait remarquer de son côté que « les moyens nécessaires à l'enseigne ment du breton (200 postes) sont peu de chose au regard des énormes dépenses pour les grands projets culturels du septemat à Paris Antre point hoir dans le bilan de

le Charte culturelle : la diffusion de la culture et de la langue bretonne à la radio et à la télévision. On n'a pas pris au sérieux les problèmes audiovisuels dans l'application de la Charte culturelle », souligne M. Michel Denis qui sait manier l'euphémisme. L'octroi de quelques minutes supplémentaires par se-maine d'informations en langue bretonne, la réalisation dans la même langue de quelques dramatiques, la mise en place de Radio-Bretagne onest à Quimper (où le breton et le français alternant avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs) n'ont nullement réduit une volonté très affirmée d'utiliser davantage les moyens audiovisuels. Le comité consultatif régional de l'audiovisuel prévu depuis 1974 et répris par la Charte culturelle n'a jamais vu le jour. Le comité consultatif régional des programmes, mis en place en mai 1982, qui n'a sa se réunir que deux fois depuis, ne peut qu'émentre des evis sur des projets d'émissions déjà approuvés par us comité de lecture sans pouvoir se prononcer sur une politique globale.

Prévu par la Charte, l'Institut culturel de Bretagne, mis en place avec un certain retard en 1982, dispose désormais d'une vocation générale puisque, à travers les travaux de réflexion de ses seize sections de base qui vont des sports aux relations interceitiones et de l'histoire à la protection de l'environnement, il coordonne le développement et la diffusion de la culture bretonne dans son acception la pins étendue. L'Institut devra proposer des projets d'actions, soit pour la recherche, soit pour l'animation culturelle. Le fonctionnement de cet outil nouveau dépendra des moyens que la région acmarque M. Michel Denis (qui a présidé pendant cinq ans ce conseil travers cet Institut - moins turbutagne « la droite cherche à récupérer les mouvements culturels bretons et a donc décidé de défendre la survie d'une instance dont elle souhaitait se débarrasser avant le mois de mai 1981 ».

> Au Conseil culturel de Bretagne aussi, l'après-Charte s'est traduit par des évolutions particulièrement significatives. Son nouveau président, M. Michel Quesnel, universitaire, originaire du Nord, non bretonnant et non militant mais appuyé par le parti socialiste, entend promonvoir et défendre la culture en Bretagne et non plus seulement la enliure bretonne. Une orientation et un subtil « distinguo » qui, évidem ment, ne rencontrent pas l'assentiment de tous.

CHRISTIAN TUAL

ROYAU

野祖 (4)

E INVE

Park State Company

State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

(1) Lile et-Vilaine, Côtes-du-Nord, inistère, Morbiban, Loire-Atlantique. (2) Ce rapport intimité Démocratie ulturelle et droit à la différence a été publié à la Documentation française.

## lle-de-France Les mises en chantier de logements ont baissé de 16.4 %

Selon M. Gilbert Lefaure, qui vient d'être réélu président de la F.P.B., « les indications dont nous. connaître une nette aggravation de la crise ». Pendant les onze premiers mois de 1982, les mises en chantier de logements ont reculé de 16,4 %; les autorisations de construire, de 25,1 %, et l'entretien et la réhabilitation, de 5 %.

Double cri d'alarme pour le bêti- Chembre syndicale, juge le bilan ment en Ile-de-France : celui de la déplorable - ajoutant qu'on - voit Fédération parisienne du bâtiment mal des perspectives de développement . Les ventes d'appartements dicale des promoteurs constructeurs neufs cont été de 11 000 en 1982 (C.S.P.C.). 30 000 dans les années (977-1979). Le stock de logements achevés ou en cours de construction est de 18 000, et les professionnels n'attendent que 10 000 ventes en 1983, soit une nouvelle baisse de 10 %.

Enfin, autre indice défavorable, 21 % des candidats à l'accession à la propriété qui avaient obtenu leur permis de construire se sont désistés, les prix auxquels sont offerts les logements neufs (13 000. F, le metre Chez les promoteurs carré en moyenne dans Paris et la constructeurs, de la même façon, première couronne) leur étant inac-M. Michel Pelege, président de la cessibles

Chez Marc Barroux

du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Architecte décorateur - 6, avenue d'Eylau - Paris 16e



garan .

- ---

# FINANCIERS DES SOCIÉTÉS



Le conseil d'administration convoque les actionnaires à une assemblée générale extraordinaire le samedi 29 janvier 1983 à 11 heures au cinéma Carlos-III, 5, rue de Goya à Madrid, en deuxième session, étant donné que la première, convoquée par la présente annonce au même endroit et à la même heure de la veille, ne pourra vrai-

ORDRE DU JOUR

1) Présentation du rapport de l'exercice 1982. 2) Autorisation au conseil d'administration pour exécuter, face aux Bourses officielles de commerce correspondantes, ce prévu dans l'article 27-b de la réglementation de celles-ci, lors de sa nouvelle rédaction, établie par le décret royal 1536/1981, du 13 juillet, en ce qui concerne l'admission et, s'il y a lieu, l'exclusion de la cotation officielle des actions provenant de la dernière augmentation de capi-

3) Rapport sur le changement de l'adresse sociale de 26, rue Alcalà, angle rue de Cedacerus, à 34, rue de Velasquez, angle rue de Goya, et la correspondante modification de l'article 3 des statuts de la société.

4) Modification de l'article 4 des statuts de la société.

5) Acceptation de démissions et ratification des nominations de conseillers. 6) Oriestions diverses.

6) Questions diverses.

Le conseil convoque également les actionnaires à une assemblée générale ordinaire le jeudi 30 juin 1983, à 13 heures, 29, rue José-Ortega-y-Gasset, Madrid 6, en deuxième session, étant donné que la première, convoquée la weille à la même heure et au même endroit, ne pourra certainement pas avoir lieu, avec l'ordre du jour suivant : 1) approbation du rappost, bilan, compte de pertes et profits, et gestion sociale de l'exercice 1982; 2) accord légal et statutaire sur la répartition des bénéfices; 3) désignation des actionnaires vérificateurs des comptes pour l'exercice 1982;

Les actionnaires recevront à leur domicile une convocation détaillée. Pour assister ou se faire représenter aux assemblées, ils devront accomplir les formalités nécessaires au moins cinq jours avant les dates prévues. Tout renseignement sur ces séances ou information concernant la société leur seront donnés, 29, rue José-Ortega-y-Gasset, rez-de-chaussée, Madrid 6. Madrid, le 7 janvier 1983.

BANCO POPULAR ESPANOL.

# NOUVEAU

OFFREZ YOUS UNE SÉANCE DE PSYCHOTHÉRAPIE POUR MIEUX EXPLOITER VOS ATOLITS ET MEUX DOMINER VOS POINTS FAIBLES
Pour profeer de certe offer, voullez envioye
le BON suivant accompagné d'un châque
lou un mandar) de SO F. Vous recente un

A RENVOYER AU: Centre de Bilges Psychologiques Informaties

*legrand* Acompte sur dividende : 22 F Chilire d'affaire; conseilé : + 16,5 % (e)

séance du 12 janvier 1983, a décidé de verser un acompte sur dividende de 22 F, assorti d'un avoir fiscal de 11 F. Cet acompte sera mis en paiement à partir du 31 janvier 1983 sur présenta-tion des titres nominatifs ou contre re-Le chiffre d'affaires consolidé 1982 a progressé de 16,5 % (e).

(e) Estimé.



## SOLDES **INCROYABLES** MOINS 30, 40, 50 %

Fauteuils, chaises dectylo. Bureaux, bibliothèques. FIN DE SÉRIES Stock limité

ROGER H. FRANCE SPÉCIALISTE DU MOBILIER **BUREAU DIRECTION** 

59-61, rue La Fayette, 75009 Paris Tél. 285-42-41. Métro Cadet. Parking gratuit.

## ROYAUME DU MAROC

MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE

Construction du barrage de DKHILA sur l'oued ISSEN

# AVIS DE CONCOURS INTERNATIONAL pour la présélection des soumissionnaires

Le Ministère de l'Équipement Administration de l'Hydrau-lique – Direction des Équipements hydrauliques – lance un concours en vue de la présélection des soumissionnaires pour la construction du barrage de DKHILA sur l'oued ISSEN. Le site de DKHILA est situé dans l'Anti-Atlas à 35 kilomètres d'Aga-

Le projet portera sur la réalisation du génie-civil d'un ber-rage mobile en béton, d'une prise d'ean et d'ouvrages de traite-ment. L'ensemble de ces travaux nécessite l'exécution d'envi-

- 55.000 mètres cubes de béton;

- 100.000 mètres cubes d'excavations; - 10.000 mètres cubes de rembiai.

Il est précisé que ce concours s'adresse seulement aux entre-prises générales de génie civil qui auront la charge de la totalité des travaux. Ces entreprises auront la faculté de confier à des sous-traitants agréés, et selon les modalités qui seront fixées au cahier des charges, certains travaux spécialisés tels que forages, injections etc. injections, etc.

Les entreprises intéressées par la réalisation des travaux sont invitées à retirer auprès de l'Administration de l'Hydraulique - Service des Marchés - Route des Zaïers - Rabat, le dossier de présélection fixant les conditions de participation.

Ils devront faire parvenir leur réponse accompagnée d'une demande d'inscription au plus tard le 21 février 1983 à 12 heures à l'adresse suivante :

RABAT-MAROC

## METALLURGIQUE ET MINIERE

Le conseil, réuni le 11 janvier 1983, a pris acte de l'autorisation qui lui a été domée par l'Assemblée Générale Ex-traordinaire du 20 décembre 1982

Usant de cette autorisation, il a dé-cidé le principe d'une augmentation de capital contre espèces per souscription d'une action nouvelle pour trois anciennes. Le Conseil se réunira à nouveau le 7 février 1983 pour constater le montant du capital à la suite de la conversion d'obligations 10 % décembre 1978 et fixer le montant et les modalités de cette augmentation de capital. Le conseil a également décidé, pour per-mettre cette opération, de suspendre la conversion des obligations du 2 février

an 27 mars 1983. Le président a indiqué au conseil que les résultant prévus pour l'exercice 1982 devraient permettre, en tout état de cause, de maintenir le dividende de l'exercice 1981 qui était de 14 F par active une un suis fécult de 7 F. tion avec un avoir fiscal de 7 F.

### SICAV DE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS

| SOCIÉTÉ<br>D'INVESTISSEMENT<br>A CAPITAL<br>VARIABLE                                                                                                                                | ACTIF<br>A LONG<br>TERME<br>OBLIGATAIRE<br>ALLI.O. | ALTER                                                       | ACTIONS<br>FRANCE                                           | ACTIONS<br>SELEC-<br>TIONNEES                                  | AEDIFICANDI<br>(UNION<br>SEQUANAISE<br>URBAINE)                | TAUCETTE                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ORIENTATION                                                                                                                                                                         | Obligations<br>françaises                          | Obligations<br>françaises<br>et étrangères                  | 60 %<br>minimum<br>actions<br>françaises<br>(loi Monory)    | Valeurs<br>françaises<br>dominantes                            | Placements<br>à caractère<br>immobilier                        | Valeurs<br>étrangères<br>dominantes                          |
| SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 1982  Nombre d'actions en circulation  Actif net total (en millions de F) réparti comme suit : a) France : Obligations classiques et indexées              | 552,89<br>97.9 %                                   | 921 182<br>182,91<br>46,5%                                  | 650 100<br>101,58<br>40,6%                                  | 799 003<br>178,56                                              | 1 003 466<br>274.09<br>38,8 %                                  | 1 829 456<br>456,02<br>33,2 %                                |
| - Obligations convertibles - Actions b) Etranger: - Actions et obligations c) Disponibilités d) Bons à court et moyen terme e) Bons du Tréser - Valeur liquidative de l'action en F | néant<br>néant<br>21 %<br>néant                    | 0,6 %<br>néant<br>47 %<br>5,4 %<br>0,5 %<br>néant<br>198,56 | 1,4 %<br>50,5 %<br>3,8 %<br>3,7 %<br>neam<br>neam<br>156,25 | 3,2 %<br>32,4 %<br>27,1 %<br>5,2 %<br>néant<br>néant<br>223,48 | néant<br>44,8 %<br>14,3 %<br>2.1 %<br>néant<br>néant<br>273,15 | 1,2 %<br>14 %<br>47,8 %<br>3,8 %<br>néant<br>néant<br>249,26 |

Souscriptions et rachats recus aux auichets de : SSO LA SOCIÈTÉ SÉQUANAISE DE BANQUE

370, rue Suint-Honoré, 75023 Paris Cedex 0! - Tél. 261-53-44, Tour. Assur. quartier Louis-Bianc, Cedex 14 - 92083 PARIS LA DÉFENSE - Tél. 766-16-10 et dans ses agences de province.

### une gamme de SICAV adaptées à vos besoins 96. boulevard Haussmann actif net av 31 déc. 1982 (en millions) 1.272 1.031 623 1,180 323 496 valeur de l'action au 31 déc, 1982 427,71 325,1B 379,48 464,55 277,67 362,18 275.17 698,B1 366,55 (crédits d'Impòt comp du 31 déc. 1977 (au d (1) SICAV 51,35 47.76 81.62 60.25 115,85 145,76 95.14 58.38 60.87 (2) dividendes et credits d'impot ndus ent le 31 déc. 1982 🕸 314,31 | 234,76 | 226,94 | 176,83 239,18 234,51 399,83 une documentation peut être obtenue sans tras auprès des établissements charges du placement L.M. 01.83

### CAISSE NATIONALE DE L'ÉNERGIE

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - Obligations 12,50 % (ex -9 %) 1963 Les intérêts courus du 10 février 1982 au 9 février 1983 sur les obligations Élé tricité de France 12,50 % (ex-9 %) seront payables, à partir du 10 février 1983, à raison de 35,00 F par titre de 280 F nominal, contre détachement du coupon n° 20 ou estampillage du certificat nominatif, après une retenue à la source donnant droit à un avoir fiscal de 4,20 F (montant global : 39,20 F). En cas d'option pour le régime da prelèvement d'impôt forfaitaire, le complément de prélèvement libératoire sera de 5,60 F soit un net de 29,40 F.

Il est rappelé que les titres des séries désignées par les lettres « E », « A » et « D » sont respectivement remboursables depuis les 10 février 1969, 1975 et 1981.

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - Obligations 5.75 % 1966 Les intérêts courus du 25 février 1982 au 24 février 1983 sur les obligations Élec-Les micrets courus qu 20 tevrier 1982 au 24 février 1983 sur les obligations Elec-tricité de France 5,75 % 1966 seront payables, à partir du 25 février 1983, à raison de 20,70 F par titre de 400 F nominal, contre détachement du coupon nº 17 ou es-tampillage du certificat nominatif, après une retenue à la source donnant droit à un avoir fiscal de 2,30 F (montant global : 23,00 F). En cas d'option pour le régime du prélèvement d'impôt forfaitaire, le complément de prélèvement libératoire sera de 3,44 F soit un net de 17,26 F.

Il est rappelé que les titres de la série désignée par la lettre « C » sont remboursables depuis le 25 février 1976.

raison de 22,50 F par titre de 400 F nominal, contre détachement du coupon nº 16 ou estampillage du certificat nominatif, après une retenue à la source donnant droit à un avoir fiscal de 2,50 F (montant global : 25,00 F). En cas d'option pour le régime du prélèvement d'impôt forfaitaire, le complément de prélèvement libératoire sera de 3,74 F, soit un net de 18,76 F. Il est rappelé que les titres des séries désignées par les lettres . D ., . C . et . E .

 F » sont respectivement remboursables depuis les 20 février 1972, 1977 et 1982. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - Obligations 8,50 % février 1971

Les intérêts courus du 1º février 1982 au 31 janvier 1983 sur les obligations Électricité de France 8,50 % février 1971 seront payables, à partir du 1º février 1983, à raison de 34,43 F par titre de 450 F nominal, contre détachement du coupon nº 12 ou estampillage du certificat nominatif, après une retenue à la source donnant droit à un avoir fiscal de 3,83 F (montant global : 38,26 F). En cas d'option pour le régime du prélèvement d'impôt forfaitaire, le complément de prélèvement libératoire sera de 5,73 F, soit un net de 28,70 F.

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - Obligations 8,50 % janvier 1972

Les intérêts courus du 3 février 1982 au 2 février 1983 sur les obligation raison de 38,25 F par titre de 500 F nominal, contre détachement du coupon nº 11 ou bles depuis le 25 février 1976.

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE — Obligations 6.25 % février 1976

Les intérêts couras du 20 février 1982 au 19 février 1983 aur les obligations Électricité de France 6,25 % février 1967 seront payables, à partir du 20 février 1983, à de 6,37 F, soit un net de 31,88 F.

# **CADO Systems Corporation**

has been acquired by

# Continental Telecom Inc.

The undersigned initiated this transaction, assisted in the negotiations leading to its conclusion, and acted as financial advisor to CADO Systems Corporation.

L. F. ROTHSCHILD, UNTERBERG, TOWBIN

January 6, 1983



# Une certaine idée de l'Europe

En trente ans, deux révolutions techniques ont totalement transformé les conditions de travail des activités dites tertiaires, deservice on de bureau : l'informatique et la xérographie.

Aujourd'hui, leur combinaison avec les télécommunications et les techniques de traitement des images débouche sur de multiples développements : création et traitement de textes, télécopie, courrier électronique, diffusion de l'information à grande échelle, etc. En un mot, sur une discipline nouvelle : la bureautique.

Après une longue lutte, l'informatique a enfin gagné droit de cité. Il aura fallu convainere, non sans peine, les gestionnaires et les décisionnaires, les employés comme les cadres. A peine ce combat gagné, voici déjà une nouvelle croisade – peut-être plus complexe, parce qu'elle englobe toutes les tâches – celle de la bureautique.

La révolution du tertiaire ne fait que commencer.

Après avoir montré dans le domaine de la reprographie qu'il était capable d'apporter une réponse aux défis technologiques, Rank Xerox décide aujourd'hui de livrer une nouvelle bataille : celle de la bureautique. En se lançant sur ce marché, Rank Xerox participe activement aux transformations qui secouent actuellement le monde du bureau. Et pour le Groupe européen, le temps n'est plus aux palabres : voici déjà l'ère de la production et de la commercialisation.

### Une identité...

Rank Xerox dispose en Europe de moyens industriels, technologiques, financiers et humains qui lui permettent de jouer un rôle actif dans le développement du bureau électronique. 32 000 employés dans 16 pays européens. Rank Xerox constitue aujourd'hui une des plus grandes entreprises européennes. C'est également le premier ensemble industriel et commercial dans le secteur de la reprographie et de la bureautique en Europe.

Un ensemble qui investit et crée, qui conçoit et produit, qui vend et exporte, telle est aujourd'hui la réalité du groupe Rank Xerox.

Le potentiel d'études, de développement et de production de Rank Xerox est articulé autour de cinq grands grands centres implantés dans quatre pays européens : Welwyn Garden City et Mitcheldean en Crande-Bretagne, Venray aux Pays-Bas, Coslada en Espagne et Neuville-en-Ferrain, près de Lille, en France. A elles seules, ces cinq unités occupent quelque 7 500 personnes, soit le quart des effectifs totaux du groupe en Europe. Elles couvrent la totalité du processus industriel, depuis les recherches et le développement jusqu'à l'assemblage, en passant par la production des sousensembles qui composent tous les ma-

En fonction d'une répartition des tâches coordonnées tant pour les études que pour les fabrications, ces cinq unités conçoivent, fabriquent, assemblent et reconditionnent les divers équipements de la gamme Rank Xerox. Au niveau des études, par exemple, Welwyn Garden City participe en tant que partenaire à part entière aux programmes mondiaux visant à la conception et au développement des matériels de reproduction ou de duplication à grande vitesse qui devront répondre, au cours des prochaînes années, aux besoins des utilisateurs.

### ...et des usines européennes

Avec vingt-deux ans d'expérience en echerche et fabrication dans mus les domaines de la mécanique, de l'optique, de l'électro-mécanique et de l'électronique, l'usine de Mitcheldean est particulièrement orientée vers la production des modèles de haut de gamme. L'usine de Venray qui fut dès 1964 aux Pays-Bas la première unité continentale du groupe, est notamment chargée de la mise en fabrication d'une nouvelle génération de copieurs et de duplicateurs qui seront commercialisés au cours des prochaines années. Elle est en outre, avec l'usine espagnole de Coslada, l'un des



Pour quelles raisons Rank Xerox joue-t-il résolument la carte de l'Europe ? Pour une raison très simple : il faut être parfaitement européen pour pénétrer les marchés de la Communauté économique européenne.

Avec son chiffre d'affaires de plus de 14 milliards de francs en 1981, réalisé à plus de 70 % dans la Communauté économique européenne, et des effectifs de 37 000 personnes, dont

deux seuls producteurs européens d'encre en poudre spéciale pour copie à sec, le « toner ».

C'est de l'usine française de Neuville-en-Ferrain que vont sortir les matériels du bureau du futur en Europe. Intégrée à la métropole du Nord, au cœur de la Communauté européenne, cette usine existe depuis 1973. Elle était jusqu'à présent la plus grande unité du groupe en Europe



C'est dans cette usine, sise à Neuville-en-Ferrain près-de Lille, que Rank Xerax a décidé de produire la gamme de machines à écrire électroniques Xerax 600 pour l'ensemble du marché européen.

dans son activité de reconditionnement des copieurs après révision. Elle est destinée aujourd'hui à produire, pour l'ensemble du marché européen, la gamme des machines à écrire électroniques Xerox 600, les lecteurs de disques souples Shugart et les terminaux Diablo.

Disposant de près de 37 000 m² de ... surfaces utiles, elle occupe actuellement près de 700 personnes, exporte les trois-quarts de sa production vers l'Europe et les pays de l'Est et consacre jusqu'à 7 % de sa masse salariale au perfectionnement permaneut de ses effectifs en ateliers.

L'usine française devient ainsi le centre européen de production des matériels de bureautique de Rank Xerox, ceci grâce à un investissement de 110 millions de francs. Cette nouvelle étape dans la vie du groupe, réalisée en concertation avec les pouvoirs publics français, tout en assurant l'emploi, débouche sur trois faits notables : l'usine lilloise est actuellement la seule unité de production de machines à écrire électroniques en France; elle offre la possibilité de découvrir et de mettre en application de nouvelles technologies à l'intérieur de l'Hexagone; enfin, elle engendrera un volume d'exportation significatif. Suffisamment significatif pour participer à la réduction du déficit français dans

### Demain, un espace bureautique européen

Appuyé sur ses capacités, son expérience et ses moyens, soutenu par son appartenance à un secteur industriel qui, en dépit de la crise internationale, affiche encore un taux de croissance positif, le groupe Rank Xerox a conscience de pouvoir joner pleinement son rôle dans l'évolution des conditions de travail du secteur tertiaire en Europe au cours des prochaines années.

Car nul n'ignore, en effet, que la nouvelle productivité de celles-ci passera, en majeure partie, par la généra-lisation des techniques de création, de duplication, de traitement et de transmission des informations dont le volume et la complexité pèsent encore aujourd'hui lourdement sur les coûts collectifs.

Fera-t-il cavalier seul? Certainement, non. Pour aborder cette nouvelle phase, il est, sans aucun doute, préférable de réunir un maximum de compétences.

Et pour parvenir à ce développement, les pays industrialisés devront disposer de pôles industrials cebérents et de hant niveau, c'est-à dire ayant déjà fait leurs preuves. Qu'ils offrent des apports technologiques originaux ou de recherche et qu'ils mettent au point de manière concertée de nouvelles technologies, en coopération avec d'autres groupes européens.

Rank Xerox est un de ces pôles. Il est le premier à vouloir jouer la carte. de la coopération parce qu'il a su en vingt-cinq ans valoriser des techniques internationales en les adaptant aux besoins spécifiques des utilisateurs européens.

Aujourd'hui, cette capacité lui a déjà permis de s'associer avec le groupe Thomson-CSF pour la mise au point et le développement du futur disque optique numérique.

Dans le domaine des réseaux locaux de transmission, qui seront demain à la base des systèmes bureautiques, c'est le principe de son réseau Ethernet qui à été retenu, sous forme d'acquisitions de licences, par plus d'une centaine de sociétés.

Demain, en Europe, de nombreux besoins devront être satisfaits pour accroître l'efficacité des entreprises et des organisations. Bank Xerox proposere sa solution, sans toutefois oublier en chemin de pratiquer une politique de concertation avec ses principaux partenaires.

Et Bank Xerox participera à cette nouvelle tâche dans l'esprit qui a toujours guidé sa conduite industrielle :
fournir à la collectivité, aux meilleures conditions techniques et commerciales, les équipements et les services dont elle auxa besoin.

# « Une plus grande collaboration avec les partenaires nationaux »

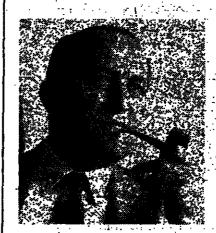

M. Bernard Fournier, viceprésident-directeur général de Bank Xerox, nous rappelle qu'à plusieurs reprises son groupe a indiqué qu'il était prêt à soutenir une politique commune européenne dans le secteur de la télématique. Bernard Fournier nous déclare : « A ma connaissance, Rank Xerox est la plus importante « joint-

. - العادة العادة ا

venture » Europe-USA. Et un tel type d'accord pourrait être un modèle permettant d'associer les compérences et les marchés tout en faisant contrepoids à des groupes spécifiquement américains ou japonais. »

Bernard Fournier ajoute: « Je souhaite que la crise économique actuelle ne pousse pas les différents pays européens vers une politique par trop nationaliste qui, par exemple, en morcelant les marchés, freinerait l'industrie européenne ou isolerait l'Europe de pays à haute technologie, à un moment où chacan sait que ce secteur est promis à un fort petentiel, »

Bernard Fournier affirme: « A l'exemple de l'accord de recherche sur le disque optique numérique passé avec Thomson-CSF en 1980, nous souhaitons collaborer avec des partenaires français, et ce; sur différents plans. »

**RANK XEROX** 

Siège social : 5, rue Bellini 92806 PUTTRATIX

- Art - State 


VALEURS

**18 JANVIER** 

18/1

Emission Frais incl.

SICAV

# MARCHÉS FINANCIERS BOURSE DE PARIS

PARIS 18 janvier

### Effritement des actions Recul de l'or

A peu de chose près, la Bourse de Paris s'est contentée, mardi, de repro-duire ses cours de la veille. En baisse de 0.15 % à l'approche du son de cloche final, l'indicateur instan-

son de cloche final, l'indicateur instan-tanée porte à 0,40 % le terrain perdu depuis le début de la semaine. Dans l'ensemble, les échanges res-tent peu étoffés (seuls 71 millions de F ont été négociés lundi en valeurs fran-çaises sur le marché à terme), et, les écarts de cours qui résultent de quel-ques centaines de titres échangés ne sont vas rares.

ques centaines de titres échanges ne sont pas rares.

Ainsi, sur U.C.B. (en tête des plus fortes baisses avec un repli de 5,6 %). seuls 25 titres ont trouvé preneur!

Imétal et Penarroya, deux filiales industrielles de l'ex-banque Rothschild, qui vont bientôt entrer dans le giron de la financière de Suez, sont à nouveau en perte de vitesse (-2 % et -5,5 % respectivement). Les valeurs pétrolières perdent également du terrain, notanment Esso (-4,8 %) et le certificat Elf-Aquitaine (-2,8 %).

A l'inverse, Nobel-Bozel, Beghin, Cie du Midi, Signaux et Révillon ganent 3 % à 4 %.

nent 3 % à 4 %.
L'or a fait marche arrière sur la Lor a jait marche arrière sur la scène internationale pour se négocier à 487 dollars l'once (494,50 lundi midi) et le lingot embatte le pas au métal fin. à 105250 F (-550 F), tandis que le napoléon, au contraire, s'adjuge 10 F à 720 F.

720 F.

A 8,44/47 F. le dollar-titre progresse nettement sur la veille (8,33/36 F).

Par ailleurs, les autorités boursières Par ailieurs, les autorités boursières ont suspendu « jusqu'à nouvel avis : la cotation de Colas et Sacer en raison « d'un projet d'information sinancière ». Enfin, la société américaine Pullman qui détient 68,6 % du capital de Trailor, a déposé un projet d'OPA simplifiée sur le solde des actions de cette soriété cette société.

### NEW-YORK

# Marché lourd

Une série d'éléments défavorables unt pesé sur les cours mardi 18 janvier à Wall Street, où l'indice Dow Jones a perdu 5,16 points à 1 079,65. Sur le plan technique, tout d'abord, le fait que l'indice n'ait pu dépasser ni même consolider le niveau des 1 100 a déconcerté les opérateurs.

des i 100 a déconcerté les opérateurs.

Sur le plan financier, l'absence de décision sur un abaissement éventuel du tanx d'escompte du Fed et la publication des résultats trimestriels de sociétés souvent manyais ont continué à exercer une action un pen dépressive. Enfin, l'annonce d'une contraction de 13 % des mises en chamter de logements en décembre 1982 après, le bond de 24,7 % enregistré, il est vrai, en novembre, a assombri l'atmosphère, malgré une autre annonce, plus optimiste celle-là, à savoir une progression de 0,6 % des revenus personnels des Américains en décembre, après un gain de 0,4 % le mois précédent, soit + 6,4 % en un an, contre une augmentation de 11,8 % en 1981.

En conséquence, des ventes bénéficiaires

En conséquence, des ventes bénéficiaires ont fait baisser les cours, modérément toutefois. De nouvelles avances ont été earegistrées, notamment sur A.T.T. (+ 3/4), très en flèche actuellement, Eastman Kodak et I.B.M. Le volume des transactions s'est contracté à 78,38 millions de titres contre 20 21 millions

| ·                       |                            |                            |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| VALEURS                 | Cours de 17 jans.          | 18 janv.                   |
| Alcon<br>A.T.T.         | 33 3/4<br>58 1/2           | 32 1/8<br>59 1/4           |
| Chara Markettan Bank    | 36 3/8<br>50 1/4<br>41 1/4 | 35 3/8<br>49 7/8<br>40 3/4 |
| Du Poot de Nersous      | 1 2/8                      | 83 3/4<br>30 5/8           |
| Food                    | 39<br>96 5/8               | 38.7/8<br>96.1/2           |
| General Moscos          | 64 1/8                     | 62 3/4                     |
| Goodyear                | 99 3/8                     | 99 5/8                     |
| Mobil Cil               | 25 3/8<br>72 1/4           | 25 1/2<br>71 5/8           |
| Schlamberger            | 50 5/8<br>31 3/4           | 49<br>31 3/4               |
| I AL Inc.               | 二 黄//                      |                            |
| U.S. Steel Westinghouse | 44 5/3                     | 44 3/4                     |
| Xerox Corp.             |                            |                            |

# LA VIE DES SOCIÉTÉS

MERLIN-GERIN. — La société annonce un chiffre d'affaires (hors taxes) de 4 milliards de francs an titre de l'exercice 1982 pour la seule société mère, en progression de près de 35 % sur le précédent exercice. Dans le même temps, le groupe Merlin-Gerin a réalisé un chiffre d'affaires (également hors taxes) de 5 milliards de francs, en hausse de 28 % sur 1981, le montant des commandes enregistrées atteignant 5,4 milliards de francs. Quant an résultat (avant impôts et intéressement) de la société mère, il devrait atteindre les 140 millions de francs pour Merlin-Gerin S.A. et 180 mil-MERLIN-GERIN. - La société francs pour Mertin-Gerin S.A. et 180 mil-liens de francs pour le groupe.

INDICES QUOTIDIENS 

- - - <del>- - - - - -</del> - - - -

water radius in the second Markey and an sufficient (Base 190 : 31 cie. 1982) 17 janv. 18 janv. 18 janv. 102.9 102.5 TAUX DU MARCHÉ MONÉTAIRE COURS DU DOLLAR A TOKYO

TRAILOR. — La société américaine
Pullman Incorporated Capital Corporation
vient de lancer une offre publique d'achat
(O.P.A.) simplifiée sur les actions de la
société Trailor (premier constructeur francais de remorques et semi-remorques)
dont elle détient déjà 68,6 % par le biais
de la firme américaine Whalabrator Frye
Inc, dont Pullman est une filiale. Cette
offre, valable à compter du 19 janvier et
pendant vingt séances de Bourse, selon is
réglementation (c'est-à-dire jusqu'au
15 février 1983 inclus), a été lancée au
prix de 200 F par action Trailor (dernier
cours : 97 F, au plus bas de l'année). Suspendue depuis le 27 septembre, la cotation de Trailor a repris le 19 janvier.

AMERICAN EXPRESS. — La banque

AMERICAN EXPRESS. — La banque américaine annonce la signature d'un controlle autre d'un complex de la signature d'un complex de la banque anticaine annonce la signature d'un complex de la banque suisse l'anticaine la banque suisse l'anticaine le par American express, et la division bancaire (hors Emats-Unis) de la banque suisse Trade Development Bank Holding S.A. (T.D.B.H.), dont le contrôle est détenu par M. Edmond Safra. Cette opération, évaluée à 550 millions de dollars permettra au groupe American Express, d'étendre son réseau grâce aux agences détenues par la Trade Development Bank.

# VALEURS 3%.... 36 84 85 50 86 60 96 40 99 10 13 25 % 80/90 . 13,90 % 90/87 . 13.80 % 81/98 . Cours préc. AGP.Vo .... Agr. inc. Madag. Air industrie Affred Herica . . . 58 238 52 Banacia Banqua Hypotia, Ess. B.N.P. Intercontin.

7 25 39110 85 158 154 22 41 30 45
345
80
8 Rég. Internet.
100
75 10
8 Barlow Rand
120 10
120 10
120 10
293
8r. Lambert
170 10
120 10
170 10
140
140
150 Cocketil-Ouge 39510 90 e 156 50 Nexic, (Nex. de) ..... Necolas Neces Gougis OPS Parises 99 80 96 98 90 101 490 490 122 70 118 284 280 310 20 .... Degrenorit
Delejande S.A.
Delesse-Veiljust
Dev. Rég. P.d.C (LB)
Dicto-Sottie
Dest. Indochine
Drag. Trav. Pub.
Du-Lamothe
Duzion
Enex Bass. Vichy
Enex Victal
Econ
Economists Contra
Biocho-Basque 169 06 214 08 244 65 290 26 206 53 332 0 904 4 822 Actions France
Actions foresters.
Actions effectives
Actions offsetives
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions 77 50 99 90 OPB Pacities
Options
Options
Options
Originy Counvaids
Pales Nouseauti
Pales Nouseauti
Path Oddens
Path Confina
Path Maccori
Place Wonder
Piper-Holdrinck
Porcher
Provides Tubes Sit
Provides Explain. A
Publicia
Raff. Souf. R.
Reseauca Indust. 42 95 242 80 80 252 14 50 383 490 9 10 800 56 50 Agino ..... Absi ALTO ..... 205 79 204 03 180 10 401 84 203 200 255 10 14 50 172 139 20 4 95 0 Américas Gestion ... Boesse Investiss Capital Plas Cockerili Ougre 216 92 1083 03 676 92 224 97 747 87 4 95 9 920 580 1480 510 196 331 168 426 40 155 64 64 B0 903 581 1440 514 197 345 168 410 149 1200 228 80 8 349 3 592 0 151 250 145 6 50 40 30 C.I.P.
Comercianito
Cortesa
Credicter
Credicter
Couns. Immobil.
Dender
Dendel-Investiss.
Energia
Epergont Schill
Epergon-Indestr
Epergon-Indes 98 35 0 151 105 80 6 012 105 50 0 288 104 05 9 819 132 60 15 245 98 20 8 402 Secto-Secque
Secto-Finenc
El-Antargez
El-List Leblanc 294 30 295 555 575 167 172 5 **55483.86** 203 34 515 203 86 5362 50 Entrapôts Paris

Epergne (S)

Epergne de France

Epergne de France 0 40 ....
23 ....
215 ....
217
290 ....
290 ....
361 80 ....
361 80 ....
363 704 ....
704 704 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 ....
310 99 35 0 767 99 25 0 767 99 35 0 767 99 45 0 767 (9) 35 65 (5 279 42 306 05 679 19 500 24 75 20 Sacra | 118 256 1570 139 98 10 169 50 144 50 145 86 30 228 145 56 77 188 187 20 134 90 81 27 80 180 20 55 70 140 102 1200 105 80 13 50 123 40 55 70 53 9 166 168 350 350 3150 3150 59 60 16 30 .... 58 90 58 423 50 406 5 1200 110 13 90 124 30 132 20 109 50 418 119 40 295 187 50 655 430 750 Aler. Medurlanden

Noranda

Olivetti

Pakhoed Holding

Petrofies Canada

Phose Tea.

Phose Sanada

Protes Garable

Ricola Cy Ltd.

Rolinon

Robeco

Shell fr. (port.)

S.E.F. Alcieholog

Spery Rand

Smel Cy of Can.

Stiffension

Sana Cy of Can. 187 50 134 80 10913 08 891 ( 90 216 75 316 59 406 50 57 50 27 60 27 55 10 165 188 500 115 50 147 153 335 151 10 321 322 150 151 10 321 522 150 90 90 20 90 90 20 90 90 20 105 97 173 60 172 180 80 150 180 160 160 241 40 251 10 122 50 128 50 235 50 52 513 36 30 6 80 940 25 30 781 B30 57 145 280 50 10750 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 10772 72 107 946 25 50 790 837 GAN ..... 14 75 50 152 50 40 550 42 139 98 240 356 103 90 382 297 82 925 76 280 50 153 180 176 300 61 210 13 60 530 280 945 76,10 345 20 180 Gr. Fin. Constr.
Gds Mond. Corbail
Gds Mond. Peris
Groups Victoirs
G. Transp. Ind.
Huser-U.C.F.
Hutchisten
Hydro-Entrylin
Hydro-Entrylin
Hydro-Entrylin
Hydro-Entrylin
Hydro-Entrylin
Hydro-Entrylin
Hydro-Entrylin
Hydro-En 435 131 97 10 131 97 176 180 47 80 58 571 Brass Glac Int. . . Cambodge .... 0741580 13 60 425 65 138 64 325 60 10271 85 436 31 212 86 343 87 234 19 10963 45 349 103 90 43 80 14 20 71 65 135 98 30 175 155 47 90 530 290 52 Phonix Placements
Fierre Investine.
Province Investine.
Readien. St-Honoris
Sécor. Nachilière 203 21 ( 328 28 110 110 728 735 HORS-COTE Cases Roossfort CE6fig .... 210 385 1192 265 3 10 545 285 80 50 525 207 40 100 40 71 20 Content. Bisszey ... 90 05 110 710 145 10 8 1 45 1526 148 240 50 810 260 168 114 259 73 189 81 162 18 164 82 360 42 391 05 167 58 736 90 281 08 251 89 AGP-RD. ..... IA GP.-R.D.
Estrepose
For East Hotels
Merlin Immobilier
Métallurg, Minibre
M.M.B.
Novotel S.I.E.H.
Samisreek N.V.
Society
Softbus
Bodessen 97 .... 91 91 139 80 140 348 350 76 50 76 10 10 .... 1520 146 242 833 262 168 203 404 Salect Val. Franc. interbal .... 81 10 48 536 207 41 60 100 80 324 1320 Scar 5000 .... 159 98 703 48 249 24 240 47 173 95 120 52 265 210 130 300 555 34 10 181 558 34 181 120 52 258 210 135 300 318 Union Brasseries
Union Hebit.
Un. Irum. France
Un. Iruf. Crédit
Union Ind. Osest 251 85 182 21 275 51 612 79 920 14 364 16 288 91 713 18 860 67 178 .... 289 291 314 80 314 80 346 245 20 361 139 90 Autres valeurs hors cote Lebon Cin ..... Lille-Bounniers ... Locabell Instructs ... 348 248 30 318 .... 20 75 22 59 50 59 50 358 90 361 138 139 90 170 90 170 90 317 20 315 44 70 165 Localinarcière 373 Copares ...... 134 50 390 98 270 10 206 18 540 44 481 80 430 Located 303 Located Located 102 Located 109 Located 105 Located SA. Locate 70 13 61 45 379 120 105 70 .... 227 50 233 87 90 50 84 90 64 90 47 .... 90 88 10 24 24 515 93 Etrangères 110 135 260 961 470 180 54 75 593 120 60 96 69 30 205 1 35 1612 04 11803 19 316 98 586 126 269 976 Rorento N.V. Sebi. Moriton Corv. S.E.F.(Applic. mac.) Mercums Part.
Mescaine Cie
Mersaile Créd.
Mersaile Créd.
Mersaile Michael Michael
Mers
Mers
Hedelia S.A.
Hewel Worms 316 220 80 ----SPR..... 76 50 Voyer S.A..... 195 115 110 40 Bco Pop Espend La Chambre syndicale a décidé de prolonger, après la ciôture, la cotation des valeurs ayant feé exceptionnellement l'objet de transactions entre 14 h. 15 et 14 h. 30. Pour cette 14 h. 15 et 14 h. 30. Pour cette

Comptant

VALEURS

Cours préc.

**VALEURS** 

| 1 dollar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (en Jess) · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Z38,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 234,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | rché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | +4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | arn                                                                                                                                                                                       | 16                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | esceptio                                                                                                                                                       | onnelieme<br>s na DC                                                                                                                           | ent roojet<br>Sevons plu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e geranti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lexac                                                                                                                                                                                                                                                               | titude des d                                                                                                                                                                                                                                                                 | erniers (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cours de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | apres m                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | note tenu de la<br>s nos demière<br>nies cours. Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | brièvet<br>édition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | édudé<br>s, nous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pourriors<br>ci figurer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | s est im<br>être conf<br>ject le k                                                                                                                                                                                                                                  | perti por<br>raiets P<br>endemair                                                                                                                       | r publier la ca<br>erfolis à ne pe<br>i clama la prer                                                                                                | s donne<br>mière éd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r les<br>ition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | ι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Comm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Promise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Desir                                                                                                                                                                                     | Compt.                                                                                                                                                            | Сотрап                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cours                                                                                                                                                          | Premier cours                                                                                                                                  | Dernier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Compan<br>secion                                                                                                                                                                                                                                                    | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                      | Court<br>précéd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Program   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cours<br>Jernier                                                                                                                                                         | cours                                                                                                                                                                                                                      |
| Compan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Preside                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Demar<br>costs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Compt.<br>Presser<br>cours                                                                                                                                                                                                                                          | Compan-<br>sation                                                                                                                                       | VALEURS                                                                                                                                              | Cours<br>prácéd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prepriet<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Densier.<br>const                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cosspt.<br>Premier<br>cosss                                                                                                                                                                                            | Cosspan                                                                                                              | VALEURS<br>Paris Résercomp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pelcés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 368 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 985                                                                                                                                                                                       | 388 50                                                                                                                                                            | section<br>85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vallourec V. Clicasot P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93 5                                                                                                                                                           | 92<br>1230                                                                                                                                     | 92<br>1230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92 80<br>1210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45<br>82                                                                                                                                                                                                                                                            | hrp. Chemical .<br>Inco. Limited .<br>IBM                                                                                                                                                                                                                                    | 48<br>109<br>849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48 60<br>1 10 90<br>843                                                                                                                                                  | 48 20<br>110<br>849                                                                                                                                                                                                        |
| 1850<br>2908<br>400<br>315<br>54<br>1850<br>1827<br>1890<br>390<br>194<br>126<br>220<br>178<br>4400<br>170<br>1481<br>1292<br>277<br>188<br>440<br>170<br>1481<br>1292<br>277<br>188<br>277<br>188<br>277<br>248<br>277<br>248<br>277<br>248<br>277<br>248<br>277<br>248<br>277<br>248<br>277<br>248<br>277<br>248<br>277<br>248<br>248<br>277<br>278<br>278<br>278<br>278<br>278<br>278<br>278<br>278<br>27 | 4.5 % 1973 CNE 3 % CNE 3 % CNE 3 % Agence invested Air Liquido Ale Sepera. Al S.P.I. Alstions Ati. Annue Anjen. gez Arjon. Primer. Bez-T. Asid. B. | 2144<br>3050<br>416<br>311<br>57 33<br>142<br>884<br>418<br>255 1<br>148 2<br>884<br>4198<br>380<br>1341<br>198<br>1341<br>1410<br>1717<br>7488<br>1429<br>1320<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1718<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1717<br>1 | 2139<br>3035<br>412<br>420<br>157<br>142<br>159<br>169<br>169<br>175<br>198<br>381<br>177<br>198<br>381<br>106<br>110<br>178<br>1481<br>1481<br>1481<br>1481<br>1481<br>1481<br>1481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3029<br>414<br>418<br>311<br>57<br>142 50<br>884<br>168<br>381<br>267<br>100<br>105 10<br>137<br>241<br>405<br>213 20<br>489<br>110<br>123 5<br>142 5<br>143 | 2117<br>3010<br>407 20<br>420<br>510 10<br>57<br>140 50<br>880<br>158<br>408<br>375<br>288<br>409<br>750<br>133<br>236<br>405 10<br>217<br>463<br>1099<br>760<br>1308<br>1420<br>1308<br>1420<br>1508<br>1608<br>1608<br>1608<br>1608<br>1608<br>1608<br>1608<br>16 | 144<br>169<br>122<br>255<br>236<br>305<br>1480<br>210<br>500<br>50<br>410<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40 | Lab. Bellon Lydrya-Copp (obl.) Lagrand Legitars Localization Lyon. Sent. Lyon. Sent. Main. Phintis I Main. Phintis I Manarin Manarin Manarin Manarin | 182 A. 142 18 99 84 5 140 370 370 370 370 128 687 157 157 157 5 812 248 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 143<br>18 85 50<br>330 19<br>140 88 50<br>330 19<br>140 88 50<br>284 992<br>379 329<br>745 90<br>1950 90<br>1950 90<br>1950 1950 90<br>1950 90<br>1950 1950 90<br>1950 195 | 143<br>18<br>88 50<br>330 20<br>143<br>284<br>592<br>329<br>745<br>340<br>196 50<br>253<br>830<br>912<br>262 56<br>263<br>140 50<br>140 50<br>263<br>263<br>263<br>264<br>265<br>265<br>265<br>267<br>267<br>267<br>267<br>267<br>267<br>267<br>267<br>267<br>267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 159<br>129<br>287<br>259<br>293 16<br>1590<br>800<br>0 205<br>476<br>418 9<br>6 41 9<br>358<br>672<br>241                                                                                                              | 246<br>111<br>1030<br>336<br>74<br>960<br>515<br>245<br>895<br>131<br>1040<br>0 183<br>0 233<br>30<br>30<br>30<br>30 | Pechalirona . Penhaut . Pe | 937<br>327<br>328<br>140 10<br>173<br>33 85<br>41 90<br>133 85<br>133 85<br>134 85<br>135 | 93<br>321 10<br>385<br>138 174 50<br>138 174 50<br>138 34 5<br>10 133 348<br>94 5<br>10 29 6<br>276 1<br>93 332<br>625 224<br>115 1056<br>50 332<br>50 332<br>5 | 93 30 321 10 323 80 136 75 0 136 75 0 137 139 139 131 131 131 131 131 131 131 131                                                                                                         | 390<br>532<br>239 98<br>950<br>14 4<br>125 5<br>970<br>153 6<br>237<br>319<br>301<br>16                                                                           | 47<br>960<br>1100<br>255<br>300<br>880<br>735<br>162<br>386<br>0 230<br>5 390<br>0 17/<br>200<br>6 82<br>51!<br>6 82<br>51!<br>6 2<br>50 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vinipris Amax Inc. Amax Express Amer. Teleph. Anglo Anter. C Amguld B. Ottomane BAST (Akt) Beyer Charter Chart                         | 214<br>562<br>575<br>1015<br>920<br>430<br>430<br>430<br>482<br>351<br>425<br>201<br>308<br>425<br>201<br>308<br>308<br>308<br>308<br>308<br>308<br>308<br>308 | 35 4 420 5 203 6 450 10 6 5 6 10 6 5 6 10 6 5 6 10 6 10 6                                                                                      | 564<br>580<br>158 50<br>158 50<br>158 50<br>158 50<br>158 50<br>158 50<br>158 35<br>158 35 45<br>159 32 45<br>150 324 50<br>174 50<br>20 37<br>20 37 | 58<br>950<br>175 50<br>307 50<br>324<br>829<br>695<br>408<br>253 90<br>253 90<br>200 30<br>217<br>829<br>550<br>78 55<br>0 203<br>6 23 44<br>8 25<br>3 | 310<br>7656<br>86<br>385<br>395<br>396<br>910<br>330<br>280<br>600<br>376<br>53<br>880<br>120<br>179<br>160<br>179<br>460<br>840<br>444<br>396<br>6<br>316<br>316<br>316<br>316<br>317<br>317<br>318<br>318<br>318<br>318<br>318<br>318<br>318<br>318<br>318<br>318 | ito-Yokado ITT Metseshira Merck Minnecote M. Monte Corp. Onestid Norsk Hydro Petrofine Philip Morris Philip Morris Philip Morris Philips Rendfontein Royal Dutch Bito Timo Zirc Schlamburg Shall trensp. Sammer A.G Sony T.D.K. Unit. Techn. Yauf Reess West Deop West Hold. | 42 40<br>274<br>46 57<br>725<br>571<br>219 80<br>1888<br>350<br>785<br>482<br>483<br>443<br>419<br>317<br>7141<br>317<br>7141<br>317<br>7141<br>317<br>7141<br>317<br>7141<br>317<br>7141<br>317<br>7141<br>317<br>7141<br>317<br>7141<br>317<br>7141<br>317<br>7141<br>317<br>7141<br>317<br>7141<br>317<br>7141<br>317<br>7141<br>317<br>7141<br>317<br>7141<br>317<br>317<br>317<br>317<br>317<br>317<br>317<br>317<br>317<br>31 | 279 80<br>465 50<br>747<br>577<br>211<br>1 18880<br>350<br>776<br>493<br>96 80<br>405<br>407<br>412<br>314 20<br>80<br>70<br>61 80<br>40<br>423 30<br>70<br>61 80<br>70<br>61 80<br>80<br>70<br>61 80<br>80<br>70<br>61 80<br>80<br>70<br>61 80<br>80<br>70<br>61 80<br>80<br>70<br>61 80<br>80<br>70<br>61 80<br>80<br>70<br>61 80<br>80<br>70<br>61 80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80 | 16880<br>349<br>776<br>495<br>96 60<br>438<br>480<br>970<br>1124<br>311 50<br>70 10<br>444<br>419<br>57 80<br>864<br>123 50<br>166 90<br>839<br>515<br>963<br>519<br>499 | 43 30<br>280<br>46 45<br>750<br>670<br>670<br>670<br>350<br>781<br>497<br>97 30<br>430<br>475<br>981<br>1120<br>314 80<br>71<br>435<br>420<br>57<br>864<br>123<br>150<br>638<br>517<br>963<br>519<br>500<br>346 50<br>2 95 |
| 1 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 90 Chiera Child<br>3 Cimenta free                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13<br>90 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 390 139<br>290 161<br>3 826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 160<br>828                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         | D Afartali<br>D - icbl.)                                                                                                                             | 68<br>72<br>57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 691<br>6 725<br>6 589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 725<br>589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 891<br>725<br>582<br>1241                                                                                                                                                                                              | 10                                                                                                                   | SCREE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24<br>11<br>12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 11<br>5 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 20 24 2<br>3 50 116<br>2 50 122 1                                                                                                                                                       | 115                                                                                                                                                               | BG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COTE D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COURS D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | TS MA                                                                                                                                                                                                                                                                        | ARCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ÉLIBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 Clob Medite<br>14 Codetal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51<br>10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3   514<br>2   107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 513<br>250 1025<br>020 1302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 114                                                                                                                                                  | O Marza<br>9 Més Nav. D                                                                                                                              | -124<br>-11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 045 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 10:<br>742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                    | 15 Seb<br>72 Sefimeg<br>80 S.F.LM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3   17<br>6   66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 172<br>3 663                                                                                                                                                                            | 50 172<br>850<br>530                                                                                                                                              | <b>I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARCHÉ OFFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 0                                                                                                                                                            | OURS<br>oréc.                                                                                                                                  | COURS<br>18/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Achet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vent                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              | AJES ET I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EVISËS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cours<br>préc.                                                                                                                                                           | COURS<br>18/1                                                                                                                                                                                                              |
| 11 17 24 22 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Coffmag Colst Cols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.0<br>11.0<br>11.0<br>11.0<br>12.0<br>12.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0<br>13.0 | 3 1121<br>0 298<br>2 412<br>15 209<br>10 310<br>19 20 59<br>158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80 1111<br>296<br>405<br>202<br>203<br>310<br>310<br>310<br>310<br>310<br>310<br>310<br>310<br>310<br>3                                                                                                                                                             | 20 9 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                              |                                                                                                                                                      | SSME STOPE STOP STOPE ST | 5890 5990 4990 5990 5990 5990 5990 5990 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 650<br>3 8 48<br>5 819<br>90 0 950<br>0 950<br>0 394<br>65 819<br>65 819<br>66 819<br>67 819 | 514<br>94<br>97<br>787<br>950<br>383<br>90<br>90<br>90<br>95<br>315<br>35<br>315<br>320<br>44<br>90<br>270<br>33<br>33<br>32<br>34<br>44<br>95<br>95<br>95<br>95<br>95<br>95<br>95<br>95<br>95<br>95<br>95<br>95<br>95 | 80 3<br>70 2<br>10 45<br>30 3<br>5 30 1<br>2 50 1<br>2 2 40                                                          | Sign. Ent. E. Sign. Ent. E. Sign. Ent. E. Sign. Co. Sign | 30<br>18<br>18<br>25<br>25<br>26<br>11<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 308 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95 305<br>91 191<br>100<br>78 678<br>89 90 289<br>55 216<br>85 285<br>43 843<br>226 128<br>128<br>128<br>128<br>128<br>128<br>129<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120<br>120 | 90 285<br>90 285<br>10 215<br>10 216<br>10 216<br>10 216<br>11 28<br>12 22<br>1 14<br>3 12<br>2 25<br>1 15<br>1 19<br>1 19<br>1 19<br>1 19<br>1 19<br>1 19<br>1 1 | En Al Burgard Al Burga | gra-Unic (\$ 1) Isonagan (100 Dil<br>Japan (100 Dil Japan (100 Dil | 11<br>[1]                                                                                                                                                      | 6 683<br>283 280<br>14 433<br>257 040<br>80 370<br>10 619<br>8 005<br>4 936<br>344 880<br>92 100<br>40 360<br>5 327<br>6 980<br>5 466<br>2 901 | 6 778<br>283 320<br>14 476<br>257 900<br>90 540<br>96 850<br>10 688<br>8 065<br>4 935<br>346 550<br>92 856<br>40 400<br>5 355<br>7 13<br>5 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 900<br>251<br>78<br>93<br>10 150<br>6 500<br>4 750<br>335<br>89<br>0 5 80<br>5 50<br>5 50<br>5 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 289<br>14<br>263<br>82<br>98<br>10<br>0 8<br>5<br>353<br>95<br>10<br>0 41<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10                                                                                                             | Or fin fen<br>Pilco fras<br>Pilco sui<br>Pilco sui<br>Pilco sui<br>Souveni<br>500<br>Pilco de<br>Pilco de<br>Pilco de<br>Pilco de                                                                                                                                            | ingot) çaise (20 fr<br>spise (10 fr<br>sse (20 fr)<br>ne (20 fr) .<br>20 dollars<br>10 dollars<br>5 dollars<br>50 pesss .                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 890<br>4200                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |



IDÉES

2. DÉMOCRATIE : « Le songe de Montesquieu », par Philippe de Latour ; « Le choix civil », par Pierre Drouin ; « Faut-il maintenir la fonction de premier ministre ? s. par Daniel Amson « L'utopie fratemité », par Gabriel

### ÉTRANGER

- 3. DIPLOMATIE La fin du troisième voyage pré tiel en Afrique.
  - 4. AFRIQUE
  - 4. EUROPE 5. ASIE
- INDE : le pouvoir central reprend les ions avec les autonomistes
- 6-7. AMÉRIQUES CHILL: première grève « sauvage » depuis 1973.

### **POLITIQUE**

- 8. Les rencontres nationales des « acteurs du changement » s'ouvrent ieudi à Paris.
- La préparation

### SOCIÉTÉ

- 10. ÉDUCATION : trois nominations au
- SCIENCES 11. MÉDECINE : « L'année cancer » (II). par le professeur Maurice Tubiana. Un médicament neurologique français
- à l'origine de cinq décès. 12. SÉCURITÉ : le gouvernement reprend à son compte les propositions des
- JUSTICE.

LE MONDE DES ARTS ET DES SPECTACLES

- 13. Rétrospective René Clair à la Cinéma-
- 14. Avant le XVIII MIDEM à Cannes trois chanteurs par eux-mêmes.
- 15. Entretien avec le cinéaste Raoul Ruiz ; « les Trois Mousquetaires » de Marcel Marechal
- 16. « Formes », par J.-M. Dunoyer; une
- 17 à 19. Programmes des expositions et des spectacles.

### SUPPLÉMENT

21 à 24. RÉSEAUX CABLÉS A LA FRAN-CAISE : « La voie royale et la porte étroite », par Jean-François Lacan « Les enjeux de la téledistribution » par Georges Fillioud.

## ÉCONOMIE

- 30. La situation économique et sociale SOCIAL.
- 31. AFFAIRES
- AGRICULTURE : le conffit entre l'Europe et les États-Unis. COMMERCE INTERNATIONAL
- 32. MONNAIFS

RADIO-TÉLÉVISION (20) INFORMATIONS SERVICES > (29):

La Maison: . Journal officiel : Météorologie; Mots

Annonces classées (25 à 28) : Carnet (28); Marchés financiers (35).

Le numéro du « Monde » daté 19 janvier 1983 a été tiré à 512 512 exemplaires.

### Publicité) 13 Ordinateurs domestiques charter **Duriez**

LES INCROYABLES OUTILS d'enseignement, jeux, gestion, calcul, finance, travail, mémoire, musique, sont au Quartier Latin chez Duriez, champion des ordinateurs et

Casio, Hewlett Packard, Sharp, Thomson, Atari, Epson, Sanyo, de 950 à

7.500 P (tc.
Chez Duriez, des conseils et des déconseils, avec catalogues-bancs d'essai
gratuits, hibliothèques de programmes
et accessoires. Prix charter toutes taxes

Duricz, 132, bd St-Germain, Paris-6. M° Odéon, St-Michel. Mardi au samedi 9 h 35 - 19 h.

ABÇD

Par la prise de contrôle de Colas et de la Sacer

# La SCREG devient la première entreprise française de travaux publics

La SCREG (Société chimique routière d'entreprise générale), en rachetant au groupe financier familial Raveau-Cartier sa participation majoritaire (65,04 %) dans la Société d'investissement de travaux publics (S.LT.P.), bolding de la Routière Colas et de la SACER (Société anonyme pour la construction et l'entretien des routes), devient non seulement la première entreprise française de travanx routiers, mais la première entreprise française de travaux publics, avec un chiffre d'affaires qui dépassera 20 milliards de francs en 1982. Ainsi se trouve détrônée la Société générale d'entreprises (S.G.E.), filiale de la C.G.E. qui, il y a tout juste un an (le Monde du 15 janvier 1982), était devenu le numéro un des travaux routiers en rachetant Cochery.

Les grandes manœuvres pour la conquête de la taille internationale continuent dans les travaux publics. Si les autorités boursières et les pouvoirs publics en sont d'accord, la SCREG sera demain le premier groupe français de travaux publics. avec un chiffre d'affaires d'environ 20 milliards de francs, dont 40 % hors de nos frontières, employant près de soixante dix mille personnes.

Par le biais de sa nouvelle filiale, la Société d'investissement de travaux publics (S.I.T.P.), dont il pos-sédera. 65 %, aux côtés de la Shell française (qui conserve ses 35 %), le groupe SCREG sera le véritable patron de la Routière Colas et de la SACER (Société anonyme pour la construction et l'entretien des routes). La S.I.T.P. détient en effet 58,20 % de Colas et 41,47 % de la SACER.

Ainsi s'ajouteront aux 10 milliards de francs de chiffre d'affaires de la SCREG, les 9 milliards de francs escomptés en 1982 de Colas et le milliard et demi de la SACER. Mais le chiffre d'affaires n'est pas tout. Si la SACER enregistre des ré-sultats satisfaisants (5,9 millions de francs de bénéfice net en 1981 pour un chiffre d'affaires de 1,2 milliards de francs). Colas en revanche connaît, depuis deux ans au moins, une nouvelle vague de difficultés. Les comptes de 1981 se sont en effet oldés par une perte consolidée de 59,2 millions de F pour un chiffre d'affaires de 7,6 milliards de F. Pour 1982, le groupe annonçait une nouelle aggravation de sa situation,

avec une perte globale sur l'exercice comparable à celle de 1981, malgré un chiffre d'affaires attendu de tiers au Nigéria, la défaillance d'un

Pour la SCREG, le chiffre d'affaires de 10 milliards de F (dont 40 % à l'étranger, la moitié de ceuxci étant réalisés en Afrique) a dé-gagé pour l'exercice clos à fin juin 1982 un bénéfice net de 75 millions de F. On peut imaginer que le SCREG, dont l'activité se partage entre trois grands secteurs (le génie civil avec dragages et travaux pules travaux routiers avec la SCREG-routes, l'étanchéité et la construction métallique avec SMAC-ACIEROID) voit dans cette prise de contrôle son renforcement dans les travaux routiers - où elle devient le numéro un - ainsi qu'une bienvenue complémentarité à l'étranger, où elle s'arme en outre d'une puissance comparable à celle des grosses sociétés allemandes ou

On ignore encore le prix de cession, tout comme la manière que choisira la SCREG pour en assurer

plus attrayants les placements en

eurodollars. Mais, depuis quelques jours, le mark est victime des

craintes que suscite, auprès des mi-

lieux financiers allemands, la pos-

sibilité d'une victoire des sociaux-

démocrates (S.P.D.) aux élections législatives de R.F.A. en mars pro-

chain. En outre, le spectre d'une al-

liance électorale ente le S.P.D. et les Verts remplit d'inquiétude nom-

tamment les petits industriels et les

commerçants. Le résultat est qu'une

entrée massive de capitaux alle-mands a été notée en Suisse, en par-

ticulier, aux dépens du mark. Sur le marché des changes, ce

nouveau comportement de la mon-

naie germanique, jusqu'à présent très forte, a été accentué très vive-

ment par l'attitude des opérateurs,

qui s'étaient portés vendeurs en dol-

lars et acheteurs en marks, et aussi

en vens. Prenant peur, ils inversent leurs positions et rachètent le doi-

lar, d'où la hausse accélérée de ce

Aux yeux de beaucoup d'observa

teurs, ce phénomène pourrait n'être que temporaire, dans la mesure où

le taux d'escompte américain est

susceptible d'être très prochaine-ment abaissé, et où la tendance de fond sur le dollar semble bien être

orientée à la baisse. Mais, dans

l'immédiat, il est de nature à com

promettre ou à freiner la baisse du

toux en Allemagne: une prochaine

étape est envisagée, en principe, pour le jeudi 20 janvier 1983. Par

ailleurs, la faiblesse du mark fait

l'affaire du franc français, en meil-leure posture actuellement, ce qui

lui donne un répit précieux. A

Paris, le cours du mark se main-

tient aisément un peu en dessous de

MARIUS ET JANETTE

TOUS LES FRUITS DE MER

Loup grillé au fenosil et toutes les spécialités provençales. Dejeuners servis jusqu'à 14 h 30. et diners jusqu'à 23 h.

Fermé le samedi et le dimanche

, av. George-V - 723-41-98 et 723-84-36

bre de possédants a o

### La baisse du mark et du yen favorise la remontée du dollar : 6.85 F

Un très vif mouvement de bascule est en train de se produire sur les marchés des changes, où la baisse du dollar, assez vive au début janvier, s'est interrompue pour faire place à une remontée assez specta-

Revenu à 2,32 DM, 6,60 F et 228 yens le 10 janvier dernier, le cours de la monnaie américaine s'est lentement raffermi pour bondir, en deux jours à 2,42 DM, 6,85 F et 236 yens, soit une hausse

A vrai dire, cette remontée est due bien d'avantage au repli du mark et du yen qu'à un regain de santé du « billet vert ». Certes, le mouvement de baisse des taux s'est arrêté aux Etats-Unis, où l'espoir de voir la Réserve fédérale réduire à nouveau son taux d'escompte n'a pas encore été comblé, ce qui rend

- (Publicité) —

# Microinformatique: DECISION

Le prix réel d'un micro-ordinateur utilisable pour des applications professionnelles est aujourd'hui compris entre 10000F et 60000F. Cadres d'entreprises. dirigeants de PME, professions libérales, ingénieurs, se posent légitimement la question: comment choisir? comment s'en servit sans avoir nécessairement à

DECISION informatique, soustitré "L'actualité sur les micro-ordinateurs et leurs programmes" est la première publication plaçant le micro-ordinateur à la portée de tous ceux qui souhaitent exploiter l'outil sans en connaître la technique.

# DECISION

### les usages professionnels du micro-ordinateur.

Dernières nouveautés, expositions, baisses de prix: DECISION est toujours au fait de l'actualité. Bancs d'essai de programmes standards: DECISION pone chaque quinzaine un jugement en termes accessibles et concrets. Exemples d'applications realisables par des non-specialistes: DECISION livre des témoignages d'utilisations pratiques.

10 FF chez votre marchand de journaux. Abonnement: 195FF (22 numéros). F G H 5, place du Colonel Fabien 75491 Paris Cedex 10.

# milliards de F. L'arrêt de chan-

associé local sur un barrage à Terre-Neuve, la perturbation par des grèves de la construction d'une cimenterie en Algérie et enfin la ré-cession du marché intérieur français expliquent, selon les dirigeants de la société routière Colas la persistance de ces mauvais résultats.

JOSÉE DOYÈRE.

### le mandat de la FINUL A Damas, le quotidien syrien Al-Baas, organe du parti au pouvoir en Syrie, a critique mardi les propos tenus lundi par le chef de l'O.L.P. M. Yasser Arafat, selon lesquels l'Organisation de libération de la Pa-

LA SITUATION AU LIBAN

Le Conseil de sécurité de l'ONU prolonge de six mois-

Le Conseil de sécurité de l'ONU renouvelé mardi soir 18 janvier par 13 voix et 2 abstentions, celles de l'URSS et de la Pologne, pour six mois, jusqu'an 19 juillet, le mandat de la Force intérimaire des Nations Unies au Liben (FINUL), sans en changer les modalités. La prolonga-tion de ce mandat pour une durée de six mois - le précédent n'avait été accordé que pour trois mois constitue un geste symbolique à l'égard du gouvernement libanais, qui souhaite voir la FINUL jouer à l'avenir un plus grand rôle pour l'aider à restaurer son autorité.

Le Liban avait également souhaité une modification du mandat de la FINUL afin de permettre le déploiement de quelque sept mille hommes de cette force sur l'ensemble de son territoire, une fois assurée l'évacuation de toutes les forces étrangères. Mais les membres du seil de sécurité et le secrétariat de l'ONU ont jugé qu'il était préma-turé de modifier des à présent le mandat de la FINUL, tant que l'on ne connaîtrait pas l'issue des négociations libano-israéliennes.

Au Liban, les accrochages entre miliciens chrétiens et druzes se sont poursuivis mardi dans les collines au sud de Beyrouth et dans les montagnes du Chouf. Selon le correspon-dant de l'Associated Press, qui se trouvait à l'aéroport international de Beyrouth, des obus et des roquettes sont tombées à deux kilomètres à peine des positions occupées par les • marines • américains.

D'autre part, pour la première fois, M. Fayçal Arslane, fils du chef du clan druze des Yazbeki, traditionnellement rival de celui des Jomblatti, a rejeté sur les Forces liba naises la responsabilité de la violence dans la montagne.

■ Le bureau de l'agence Tass à Téhéran yient de fermer à la suite de la décision des autorités iraniennes de ne pas renouveler le visa du correspondant de l'agence soviétique, apprend-on mercredi 19 janvier, de source sure, dans la capitale ira-

Cette décision du ministère de l'orientation islamique a été prise à la suite de la diffusion par Tass d'un article daté de Téhéran mettant en cause les autorités iraniennes pour les incidents qui se sont produits le 27 décembre devant l'ambassade d'U.R.S.S. à Téhéran.

Des réfugiés afghans avaient essayé de pénétrer dans l'ambassade et avaient détruit un drapeau soviétique dont ils s'étaient emparés. « Cette action antisoviétique a eu lieu avec la complaisance évidente des autorités iraniennes -, avait notamment écrit l'agence Tass. -(A.F.P.)

« Une certaine idée de l'Europe » еп раде 34

### A BORDEAUX

# L'inéluctable inculpation de M. Papon

Présumé innocent, partiellement absous par un e jury d'honneur» composé de résistants, M. Maurice Papon ne pouvait néanmoins échapper à une inculpation. Ainsi le vaut la loi, comme l'a rappelé, visiblement irnté par les propos de l'ancien ministre, M. Jean-Claude Nicod, le juge d'instruction bordelais chargé de

En réclament dans une lettre publiée par le Figaro, une inculpation qu'il savait inéluctable, celui qui fut sous l'occupation sacrétaire pénéral de la préfecture de la Gironde a cherché à tromper son monde. C'est ce que dit, en termes plus directs que M. Nicod, l'association des fam des victimes, constituée après le ré-vélation par le Canard enchaîné du portation de 1 690 juifs.

Convoqué ce mercredi 19 ianvier dans le bureau de M. Nicod, au premier étage du palais de justice de Bordesux, M. Papon a partiellement attaint son but. Il n'est que d'entencertains organes d'information après cette « demande d'inculpation ».

Comme l'explique M. Nicod. il était inenvisageable de ne pas incuiper une personne aussi gravement mise en cause, cela pour lui permettre d'avoir accès au dossier, donc de temps, l'inculpation de M. Papon est une étape sur un chemin qui risque-

rait de le conduire devant une cour d'essises. Elle signifie que la justice a des doutes sur son rôle sous l'occupation et que, dédaignant la « sen tence » rendue il y a treize mois par le mande de l'ancien ministre, elle veut

y regarder de près.

Ainsi la justice suit-elle son cours tandis que M. Papon l'accuse en termes voiés de politisation, s'étonnt de la coïncidence de son inculpation avec les prochaines élections municipales augmentes il a renonce à nt-Amand-Montrond (Cher).

« Ministre R.P.R. du président Giscard d'Estaing dans le gouverna-ment de Raymond Barre », comme i le souligne dans sa lettre au Figaro, appelant ainsi à la rescousse les trois chefs de file de l'opposition, M. Papon encourt, plus que la justice qui a travaillé dans la sérénité, le reproche de politisation. Ce n'est pas parce que les municipales approchent que M. Papon est inculpé, mais parce que permet. Ce n'est pas non p. lus parce que M. Nicod est membre du Syndicat de la magistrature qu'il a été chargé de ce dossier mais parce qu'en tant que doyen des juges d'instruction les plaintes de ce genre Ainsi va la justice quand elle ne se M. « K » vient d'être publiée en Ita-laisse ni influencer ni manceuvrer. — lie, en R. F. A. et en Grande-

lestine ne demande pas à l'Egypte

de renoucer aux accords de Camp David (le Monde du 19 janvier). Al-Baas déplore que le chef de l'O.L.P. ait « défendu l'attitude de l'ancien

président Sadate à l'égard de la

cause palestinienne et l'ait assimi-

lée à celle de Nasser ». Ces critiques interviennent après la réunion à

Damas du comité exécutif de

l'O.L.P. sous la présidence de

M. Arafat, réunion qui a été passée

sous silence par la presse syrieure. L'état-major de l'O.L.P. actuelle-ment divisée entre partisans et ad-

versaires de la ligne modérée pronée-

par M. Arafat, se réunira le 26 jan-

vier à Aden pour des discussions de politique générale « cruciales pour

A Jérusalem, M. Reouven Ya-

ron, responsable de la direction collé-

giale de la télévision israélienne, a déclaré que le règlement intérieur

de son organisme interdisait aux

journalistes qui y travaillent d'inter-viewer M. Yasser Arafat, mais pas le roi Hussein de Jordanie. M. Ya-

ron a rappelé que le règlement inter-

dit à la télévision de donner la parole

à des personnalités qui proclament que l'O.L.P. est le . seul représen-

tant du peuple palestinien., cette position étant considérée comme

une atteinte à la sécurité de l'État

d'Israel . Cette mise au point sur-

vient après la récente déclaration de

M. Arafat affirmant qu'il était

« prêt à recevoir une équipe de la té-lévision israélienne ». – (A.F.P.-

### En U.R.S.S.

des Maio

Ville

pportu

. .

فعاد المدوالانويي

متنفونه الميجيوع والرارة

المعالف الأجابات المناهدي

20 ET 19- 10-

e Meserra de la referencia

Barrier 1981 - 19

10 July 10 July 20

1 00 1 7 2 3 7 3

新水子 网络水泥

Sa Sa Shiri Labour

4- 1 - 1 - 1 - 1

Following and a

Same to profit way.

Region of the

and the second

 $\xi_{1/2m} \sim \xi_{2/2}$  . The

garante in a said

\* Set of the same

Property of North

Age of the Control

(A) proper

\* 12.

Car region as the wa

Security in L. A.

A.78 : 5 - 5 - 50

12

Market San

And the same of th

The second secon

----

Plant And And

1 th may 1

orini Via 4 Me

with a second report

و د دو د

The server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of the server of th

Alteria

1 1 1 1 1 S

್ರೆನ್ ಮು. ಸ್ವಾಪ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿಕೆ

 $d(x_{i+1})$ 

T...— 1-

### L'HISTORIEN CONTESTATAIRE **ROY MEDVEDEY** EST MCULPÉ POUR (MENEES ANTISOVIETIQUES)

L'historien contestataire Roy Medveder a été convoqué, le mardi 18 janvier, par l'adjoint du procu-reur général. En présence d'un re-présentant du K.G.B., M. Medvedev a été informé qu'il était inculpé en vertu de l'article 70 du code pénal pour « mentes antisoviétiques ». L'adjoint du procureur lui a pré-

cisé qu'étaient ainsi visés « plusieurs articles et, libelles ». Prié de contresigner l'acte d'inculpation, M. Roy Medvedev à refusé et a précisé par écrit qu'il n'avait fait que son travail d'historieu

Ces informations out été données à le presse ce mercredi par le frère de M. Modvedev, Jaurès, qui vit à Londres et qui a été déchu de sa nationalist. Mercredi matin, le télé-phone de M. Medvedev avait été

M. Roy Medvedev, proche du pouvoir du temps de Khrouchtchev. ne s'est remais défini comme un dissideat, mais comme un opposant so-cialiste. Il a consacré de nombreux ouvrages historiques à la période de Khronchtchev ainsi qu'à celle de sont automatiquement confiées. Staline. Sa dernière étude sur M. . K . vient d'être publiée en Ita-Bretagne.

### Mort d'Armand Bachelier

Armand Bachelier, correspondant Paris depuis 1961 de la Radio-Télévision belge francophone (R.T.B.F.), est mort brutalement mardi 18 janvier à l'hôpital Ambroise-Paré de Boulogne (Hautsde-Seine), où il avait été transporté le mercredi précédent, après avoir été victime d'un malaise dans un res-

[Agé de cinquante cinq ans, Armand Bachelier était passé à Landres des le Bachelier était passé à Londres dès le débat de la désorième gourre-mondiale. Ayant très tôt commencé sa carrière de journaliste, il accompagna en cette qua lité la 2 D.B. du maréchal Leclerc.

Homme d'une grande générosité, journaliste d'une vivacité remarquable informé de tout, il a contribué au rayon nement de la France en Belgique.]

 Pêche : accord communautaire en vue. — Les bases d'un accord sur une politique commune de la pêche ont été trouvées le 18 janvier à Bonn an cours d'une rencontre entre le président en exercice du conseil des ministres des affaires étrangères de la C.E.E., M. Hans-Dietrich Genscher, le chef de la diplomatie danoise, M. Effe Ellemann-Jensen, et le président de la Commission européenne, M. Gaston Thorn.

 Les autorités du Chili ont autorise mardi 18 janvier un journaliste chilien, M. José Maldavsky, qui était retenu au Chili. à quitter le pays et à regagner la France, où il vit habituellement. Le journaliste, qui s'était rendn, le 14 décembre dernier à Santiago pour passer les fêtes de Noël en famille, s'était va retirer son passeport. M. Maldavsky avalt été condamné en mai 1980 à une peine de deux ans de prison pour infraction à la loi sur la sécurité de TEtat. Cette peine avait été comissement et avait exmuée en ban piré en mai 1982. - (A.F.P.)



la grande maroquinerie de Paris 156, rue de Rivoli Métro: Louvre.